

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com





# HARVARD COLLEGE LIBRARY



THE GIFT OF

## EDWARD HICKLING BRADFORD

(A.B. 1869, M.D. 1873)

OF BOSTON

August 28, 1917



# **OEUVRES COMPLÈTES**

DE

# MONTESQUIEU.

TOME QUATRIÈME.

# **OEUVRES COMPLÈTES**

DE

# MONTESQUIEU.

# NOUVELLE ÉDITION

Contenant toutes ses oeuvres posthumes et les notes d'Helvétius sur une partie de l'Esprit des lois.

TOME QUATRIÈME.

A BASLE,
chez J. DECKER, Imprimeur-Libraire.

1 7 9 9.

39592,15

Harvard College Library

Aug. **38, 1**917

Gart of

Dr. B. H. Brack and

# DÉFENSE

DE

# L'ESPRIT DES LOIS,

A laquelle on a joint quelques éclaircissements.

.

. 3

.

# DÉFENSE

DE

#### L'ESPRIT DES LOIS.

# PREMIÈRE PARTIE.

On a divisé cette défense en trois parties. Dans la première on a répondu aux reproches généraux qui ont été faits à l'auteur de l'Esprit des lois. Dans la seconde on répond aux reproches particuliers. La troisième contient des réflexions sur la manière dont on l'a critiqué. Le public va connoître l'état des choses; il pourra juger.

I.

Quoique l'Esprit des lois soit un ouvrage de pure politique et de pure jurisprudence, l'auteur a eu souvent occasion d'y parler de la religion chrétienne: il l'a fait de manière à en faire sentir toute la grandeur; et s'il n'a pas eu pour objet de travailler à la faire croire, il a cherché à la faire aimer.

Cependant, dans deux feuilles périodiques qui ont paru coup sur coup a, on lui a fait les plus affreuses imputations. Il ne s'agit pas moins que de savoir s'il est spinosiste et déiste: et quoique ces deux accusations soient par elles-mêmes contradictoires, on le mène sans cesse de l'une à l'autre. Toutes les deux, étant incompatibles, ne peuvent pas le rendre plus coupable qu'une seule; mais toutes les deux peuvent le rendre plus odieux.

Il est donc spinosiste, lui qui, des le premier article de son livre, a distingué le monde matériel d'avec les intelligences spirituelles.

Il est donc spinosiste, lui qui, dans le second article, a attaqué l'athéisme. "Ceux qui ont dit "qu'une fatalité aveugle a produit tous les effets "que nous voyons dans le monde, ont dit une "grande absurdité; car quelle plus grande ab"surdité qu'une fatalité aveugle qui auroit produit "des êtres intelligents?"

<sup>·</sup> a L'une du 9 octobre 1749, l'autre du 16 du même mois,

Il est donc spinosiste, lui qui a continué par ces paroles: " Dieu a du rapport avec l'univers, comme " créateur et comme conservateur a: les lois selon , lesquelles il a créé, sont celles selon lesquelles il ", conserve. Il agit selon ces règles, parce qu'il les " connoît; il les connoît, parce qu'il les a faites; il ,, les a faites, parce qu'elles ont du rapport avec 5, sa sagesse et sa puissance."

Il est donc spinosiste, lui qui a ajouté: " Coms, me nous voyons que le monde formé par le " mouvement de la matière, et privé d'intellis, gence, subsiste toujours, etc. b.

Il est donc spinosiste, lui qui a démontré, contre Hobbes et Spinosa, " que les rapports de jus-" tice et d'équité étoient antérieurs à toutes les lois " positives c. "

Il est donc spinosiste, lui qui a dit au commencement du chapitre second: " Cette loi qui, " en imprimant dans nous-mêmes l'idée d'un créa-" teur, nous porte vers lui, est la première des " lois naturelles par son importance.

Il est donc spinosiste, lui qui a combattu de toutes ses forces le paradoxe de Bayle, qu'il vaut mieux être athée qu'idolâtre; paradoxe dont les athées tireroient les plus dangereuses conséquences.

Que dit-on après des passages si formels? Et l'équité naturelle demande que le degré de preuve soit proportionné à la grandeur de l'accusation.

a Liv. I, ch. I.

ь Ibid.

e Ibid.

#### PREMIÈRE OBJECTION.

" L'auteur tombe des le premier pas. Les lois, dans la signification la plus étendue, dit-il, sont , les rapports nécessaires qui dérivent de la nature , des choses. Les lois des rapports! cela se con-" çoit-il?... Cependant l'auteur n'a pas changé la " définition ordinaire des lois sans dessein. Quel ", est donc son but? le voici. Selon le nouveau " systême, il y a entre tous les êtres qui forment ,, ce que Pope appelle le grand tout, un enchaîne-,, ment si nécessaire que le moindre dérangement " porteroit la confusion jusqu'au trône du premier ", être. C'est ce qui fait dire à Pope que les choses ", n'ont pu être autrement qu'elles ne sont, et que , tout est bien comme il est. Cela posé, on en-", tend la signification de ce langage nouveau, que " les lois sont les rapports nécessaires qui dérivent " de la nature des choses. A quoi l'on ajoute que , dans ce sens tous les êtres ont leurs lois; la di-" vinité a ses lois; le monde matériel a ses lois; " les intelligences supérieures à l'homme ont leurs " lois; les bêtes ont leurs lois; l'homme a ses lois."

# ŖÉPONSE.

Les ténèbres mêmes ne sont pas plus obscures que ceci. Le critique a oui dire que Spinosa admettoit un principe aveugle et nécessaire qui gouvernoit l'univers: il ne lui en faut pas davantage: des qu'il trouvera le mot nécessaire, ce sera du spinosisme. L'auteur a dit que les lois étoient un

rapport nécessaire: voilà done du spinosisme, parce que voilà du nécessaire. Et ce qu'il y a de surprenant, c'est que l'auteur, chez le critique, se trouve spinosiste à cause de cet article, quoique cet article combatte expressément les systèmes dangereux. L'auteur a eu en vue d'attaquer le système de Hobbes; système terrible, qui, faisant dépendre toutes les vertus et tous les vices de l'établissement des lois que les hommes se sont faites, et voulant prouver que les hommes naissent tous en état de guerre, et que la première loi naturelle est la guerre de tous contre tous, renverse s comme Spinosa, et toute religion et toute morale. Sur cela l'auteur a établi, premièrement, qu'il y avoit des lois de justice et d'équité avant l'établissement des lois positives: il a prouvé que tous les êtres avoient des lois; que, même avant leur création, ils avoient des lois possibles; que Dieu luimême avoit des lois, c'est-à-dire, les lois qu'il s'étoit faites. Il a démontré qu'il étoit faux que les hommes naquissent en état de guerre a; il a fait voir que l'état de guerre n'avoit commencé qu'après l'établissement des sociétés; il a donné là-dessus des principes clairs. Mais il en résulte toujours que l'auteur a attaqué les erreurs de Hobbes et les conséquences de celles de Spinosa, et qu'il lui est arrivé qu'on l'a si peu entendu, que l'on a pris : pour des opinions de Spinosa les objections qu'il fait contre le spinosisme. Avant d'entrer en dispute il faudroit commencer par se mettre au fait

a Liv. I, ch. II.

de l'état de la question, et savoir du moins si celui qu'on attaque est ami ou ennemi.

#### SECONDE OBJECTION.

Le critique continue: " Sur quoi l'auteur cite , Plutarque, qui dit que la loi est la reine de tous , les mortels et immortels. Mais est-ce d'un , païen? etc. "

#### RÉPONSE.

Il est vrai que l'auteur a cité Plutarque qui dit que la loi est la reine de tous les mortels et immortels.

#### TROISIÈME OBJECTION.

L'auteur a dit ,, que la création, qui paroît ,, être un acte arbitraire, suppose des règles aussi ,, invariables que la fatalité des athées." De ces termes le critique conclut que l'auteur admet la fatalité des athées.

#### RÉPONSE.

Un moment auparavant il a détruit cette fatalité par ces paroles: " Ceux qui ont dit qu'une " fatalité aveugle gouverne l'univers ont dit une " grande absurdité; car quelle plus grande absur-" dité qu'une fatalité aveugle qui auroit produit des " êtres intelligents?" De plus, dans le passage qu'on censure, on ne peut faire parler l'auteur que de ce dont il parle. Il ne parle point des causes, et il ne compare point les causes; mais il parle des effets, et il compare les effets. Tout l'article, celui qui le précède et celui qui le suit, font voir qu'il n'est question ici que des règles du mouvement, que l'auteur dit avoir été établies par Dieu: elles sont invariables ces règles, et toute la physique le dit avec lui; elles sont invariables, parce que Dieu a voulu qu'elles fussent telles, et qu'il a voulu conserver le monde. Il n'en dit ni plus ni moins.

Je dirai toujours que le critique n'entend jamais le sens des choses et ne s'attache qu'aux paroles. Quand l'auteur a dit que la création, qui paroissoit être un acte arbitraire, supposoit des règles aussi invariables que la fatalité des athées, on n'a pas pu l'entendre, comme s'il disoit que la création fût un acte nécessaire comme la fatalité des athées, puisqu'il a déjà combattu cette fatalité. De plus, les deux membres d'une comparaison doivent se rapporter; ainsi il faut absolument que la phrase veuille dire: la création, qui paroît d'abord devoir produire des règles de mouvement variable, en a d'aussi invariables que la fatalité des athées. Le critique, encore une fois, n'a vu et ne voit que les mots.

#### II.

L n'y a donc point de spinosisme dans l'Esprit des lois. Passons à une autre accusation, et voyons s'il est vrai que l'auteur ne reconnoisse pas la religion révélée. L'auteur, à la fin du chapitre premier, parlant de l'homme, qui est une intelligence finie, sujette à l'ignorance et à l'erreur, a dit:, Un tel être pouvoit à tous les instants oublier, son créateur; Dieu l'a rappelé à lui par les lois, de la religion.,

Il a dit au chapitre premier du livre XXIV: "Je n'examinerai les diverses religions du monde " que par rapport au bien que l'on en tire dans " l'état civil, soit que je purle de celle qui a sa " racine dans le ciel, ou bien de celles qui ont " la leur sur la terre. "

" Il ne faudra que très-peu d'équité pour voir que je n'ai jamais prétendu faire céder les inté" rêts de la religion aux intérêts politiques, mais les unir : or pour les unir il faut les connoître. La religion chrétienne, qui ordonne aux hommes de s'aimer, veut sans doute que chaque peuple ait les meilleures lois politiques et les meilleures, res lois civiles; parce qu'elles sont, après elle, le plus grand bien que les hommes puissent donner et recevoir."

Et au chapitre second du même livre: " Un " prince qui aime la religion et qui la craint, est " un lion qui cède à la main qui le flatte ou à la , voix qui l'appaise. Celui qui craint la religion , et qui la hait, est comme les bêtes sauvages , qui mordent la chaîne qui les empêche de se je-, ter sur ceux qui passent. Celui qui n'a point , du tout de religion est cet animal terrible qui , ne sent sa liberté que lorsqu'il déchire et qu'il , dévore."

Au chapitre troisième du même livre: "Pen-,, dant que les princes mahométans donnent sans , cesse la mort ou la reçoivent, la religion chez les ,, chrétiens rend les princes moins timides, et par ,, conséquent moins cruels. Le prince compte sur ,, ses sujets, et les sujets sur le prince. Chose ad-,, mirable! la religion chrétienne, qui ne semble ,, avoir d'objet que la félicité de l'autre vie, fait en-,, core notre bonheur dans celle-ci.

Au chapitre quatrième du même livre: "Sur "le caractère de la religion chrétienne et celui de "la mahométane, l'on doit, sans autre examen, "embrasser l'une et rejeter l'autre. "On prie de continuer.

Dans le chapitre sixième: "M. Bayle, après avoir insulté toutes les religions, flétrit la reli"gion chrétienne: il ose avancer que de véritables 
"chrétiens ne formeroient pas un état qui pût 
"subsister. Pourquoi non? Ce seroient des ci"toyens infiniment éclairés sur leurs devoirs et 
"qui auroient un très-grand zèle pour les rem"plir; ils sentiroient très-bien les droits de la dé"fense naturelle; plus ils croiroient devoir à la 
"religion, plus ils penseroient devoir à la patrie.

" Les principes du christianisme bien gravés dans , le coeur seroient infiniment plus forts que ce , faux honneur des monarchies, ces vertus humaines des républiques, et cette crainte servile , des états despotiques. "

" Il est étonnant que ce grand homme n'ait " pas su distinguer les ordres pour l'établissement " du christianisme d'avec le christianisme même, " et qu'on puisse lui imputer d'avoir méconnu " l'esprit de sa propre religion. Lorsque le législa-" teur, au lieu de donner des lois, a donné des " conseils; c'est qu'il a vu que ses conseils, s'ils " étoient ordonnés comme des lois, seroient con-" traires à l'esprit de ses lois."

Au chapitre dixième: "Si je pouvois un mo-, ment cessser de penser que je suis chrétien, je , ne pourrois m'empêcher de mettre la destruc-, tion de la secte de Zénon au nombre des mal-, heurs du genre humain, etc. Faites abstraction , des vérités révélées; cherchez dans toute la na-, ture, et vous n'y trouverez pas de plus grands , objets que les Antonins, etc."

Et au chapitre treizième: "La religion païen-, ne, qui ne défendoit que quelques crimes gros-, siers, qui arrêtoit la main et abandonnoit le ,, coeur, pouvoit avoir des crimes inexpiables. , Mais une religion qui enveloppe toutes les pas-, sions, qui n'est pas plus jalouse des actions que ,, des désirs et des pensées, qui ne nous tient point ,, attachés par quelque chaîne, mais par un nom-,, bre innombrable de fils, qui laisse derrière elle " la justice humaine, et commence une autre jus-,, tice, qui est faite pour mener sans cesse du re-" pentir à l'amour et de l'amour au repentir, qui ,, met entre le juge et le criminel un grand mé-" diateur, entre le juste et le médiateur un grand " juge; une telle religion ne doit point avoir de " crimes inexpiables. Mais quoiqu'elle donne des " craintes et des espérances à tous, elle fait assez sen-,, tir que, s'il n'y a point de crime qui par sa nature " soit inexpiable, toute une vie peut l'être; qu'il se-" roit très-dangereux de tourmenter sans cesse la , miséricorde par de nouveaux crimes et de nouvel-, les expiations; qu'inquiets sur les anciennes dettes, " jamais quittes envers le seigneur, nous devons , craindre d'en contracter de nouvelles, de com-" bler la mesure, et d'aller jusqu'au terme où la " bonté paternelle finit."

Dans le chapitre dix-neuvième, à la fin, l'auteur, aprèsavoir fait sentir les abus de diverses religions païennes sur l'état des ames dans l'autre vie, dit: " Ce n'est pas assez pour une religion d'éta-, blir un dogme, il faut encore qu'elle le dirige: " c'est ce qu'a fait admirablement bien la religion " chrétienne à l'égard des dogmes dont nous par-, lons. Elle nous fait espérer un état que nous " croyions, non pas un état que nous sentions ou " que nous connoissions: tout, jusqu'à la ré-, surrection des corps, nous mène à des idées " spirituelles."

Et au chapitre vingt-sixième, à la fin: " Il " suit de-là qu'il est presque toujours convenable " qu'une religion ait des dogmes particuliers et " un culte général. Dans les lois qui concernent " les pratiques du culte il faut peu de détails; par " exemple, des mortifications, et non pas une " certaine mortification. Le christianisme est plein " de bon sens : l'abstinence est de droit divin; " mais une abstinence particulière est de droit de " police, et on peut la changer. "

Au chapitre dernier, livre vingt-cinquième:
" Mais il n'en résulte pas qu'une religion apportée
" dans un pays très-éloigné, et totalement diffé" rent de climat, de lois, de moeurs et de ma" nières, ait tout le succès que sa sainteté devroit
" lui promettre."

Et au chapitre troisième du livre vingt-quatrième: "C'est la religion chrétienne qui, malgré la grandeur de l'empire et le vice du climat, a empêché le despotisme de s'établir en "Éthiopie, et a porté au milieu de l'Afrique les "moeurs de l'Europe et ses lois, etc.... Tout "près de-là on voit le mahométisme faire enfermer les enfants du roi de Sennar: à sa mort le "conseil les envoie égorger en faveur de celui qui "monte sur le trône. "

" Que, d'un côté, l'on se mette devant les " yeux les massacres continuels des rois et des " chefs grecs et romains, et, de l'autre, la des-" truction des peuples et des villes par ces mê-" mes chefs, Timur et Gengis-kan, qui ont dé-" vasté l'Asie; et nous verrons que nous devons " au christianisme et dans le gouvernement un " certain droit politique, et dans la guerre un " certain droit des gens, que la nature humaine " ne sauroit assez reconnoître." On supplie de lire tout le chapitre.

Dans le chapitre huitième du livre vingt quatrième: "Dans un pays où l'on a le malheur d'a"voir une religion que Dieu n'a pas donnée, il
" est toujours nécessaire qu'elle s'accorde avec la
" morale; parce que la religion, même fausse, est
" le meilleur garant que les hommes puissent avoir
" de la probité des hommes."

Ce sont des passages formels. On y voit un écrivain qui non seulement croit la religion chrétienne, mais qui l'aime. Que dit on pour prouver le contraire? Et on avertit encore une fois qu'il faut que les preuves soient proportionnées à l'accusation: cette accusation n'est pas frivole, les preuves ne doivent pas l'être: et comme ces preuves sont données dans une forme assez extraordinaire, étant toujours moitié preuves, moitié injures, et se trouvant comme enveloppées dans la suite d'un discours fort vague, je vais les chercher,

#### PREMIÈRE OBJECTION.

L'auteur a loué les stoïciens, qui admettoient une fatalité aveugle, un enchaînement nécessaire, etc. <sup>2</sup> C'est le fondement de la religion naturelle.

■ Page 165 de la deuxième feuille du 16 octobre 1749.

#### RÉPONSE.

Je suppose un moment que cette mauvaise manière de raisonner soit bonne. L'auteur a-t-il loué la physique et la métaphysique des stoïciens? Il a loué leur morale; il a dit que les peuples en avoient tiré de grands biens : il a dit cela, et il n'a rien dit de plus. Je me trompe, il a dit plus; car, dès la première page du livre, il a attaqué cette fatalité des stoïciens : il ne l'a donc pas louée, quand il a loué les stoïciens.

#### SECONDE OBJECTION.

L'auteur a loué Bayle, en l'appelant un grand homme a.

#### RÉPONSE.

Je suppose encore un moment qu'en général cette manière de raisonner soit bonne, elle ne l'est pas du moins dans ce cas-ci. Il est vrai que l'auteur a appelé Bayle un grand homme; mais il a censuré ses opinions: s'il les a censurées, il ne les admet pas. Et puisqu'il a combattu ses opinions, il ne l'appelle pas un grand homme à cause de ses opinions. Tout le monde sait que Bayle avoit un grand esprit dont il a abusé; mais cet esprit dont il a abusé, il l'avoit. L'auteur a combattu ses sophismes, et il plaint ses égarements. Je n'aime point les gens qui renversent les lois de leur patrie;

a Page 165 de la deuxième feuille.

patrie: mais j'aurois de la peine à croire que César et Cromwel fussent de petits esprits. Je n'aime point les conquérants; mais on ne pourra guère me persuader qu'Alexandre et Gengis-kan aient été des génies communs. Il n'auroit pas fallu beaucoup d'esprit à l'auteur pour dire que Bayle étoit un homme abominable; mais il y a apparence qu'il n'aime point à dire des injures, soit qu'il tienne cette disposition de la nature, soit qu'il l'ait reçue de son éducation. J'ai lieu de croire que, s'il prenoit la plume, il n'en diroit pas même à ceux qui ont cherché à lui faire un . des plus grands maux qu'un homme puisse faire à un homme, en travaillant à le rendre odieux à tous ceux qui ne le connoissent pas, et suspect à tous ceux qui le connoissent.

De plus, j'ai remarque que les déclamations des hommes furieux ne font guère d'impression que sur ceux qui sont furieux eux-mêmes. La plûpart des lecteurs sont des gens modérés; on ne prend guère un livre que lorsqu'on est de sangfroid; les gens raisonnables aiment les raisons. Quand l'auteur auroit dit mille injures à Bayle, il n'en seroit résulté ni que Bayle eût bient raisonné, ni que Bayle eût mal raisonné; tout ce qu'on en auroit pu conclure, auroit été que l'auteur savoit dire des înjures.

Elle est tirée de ce que l'auteur n'a point parlé, dans son chapitre premier, du péché originel .

a Feuille du 9 octobre 1749, p.,163.

2

### RÉPONSE.

Je demande à tout homme sensé si ce chapitre est un traité de théologie. Si l'auteur avoit parlé du péché originel, on lui auroit pu imputer tout de même de n'avoir point parlé de la rédemption; ainsi, d'article en article, à l'infini.

## QUATRIÈME OBJECTION.

Elle est tirée de ce que M. Domat a commencé son ouvrage autrement que l'auteur, et qu'il a d'abord parlé de la révélation.

#### RÉPONSE.

Il est vrai que M. Domat a commencé son ouvrage autrement que l'auteur, et qu'il a d'abord parlé de la révélation.

## CINQUIÈME OBJECTION.

L'auteur a suivi le systême du poëme de Pope.

#### RÉPONSE.

Dans tout l'ouvrage il n'y a pas un mot du systême de Pope.

#### SIXIÈME OBJECTION.

L'auteur dit que la loi qui prescrit à l'homme ses devoirs envers Dieu, est la plus importante; mais il nie qu'elle soit la première. Il prétend que la première loi de la nature est la paix; que les hommes ont commencé par avoir peur les uns des autres, etc.; que les enfants savent que la première loi c'est d'aimer Dieu, et la seconde c'est d'aimer son prochain.

#### RÉPONSE.

Voici les paroles de l'auteur : ,, Cette loi qui, en imprimant dans nous-mêmes l'idée d'un créa-, teur, nous porte vers lui, est la première des lois , naturelles par son importance, et non pas dans " l'ordre de ces lois. L'homme, dans l'état de na-, ture, auroit plutôt la faculté de connoître, qu'il " n'auroit des connoissances. Il est clair que ses " premières idées ne seroient point des idées spé-" culatives; il songeroit à la conservation de son " être avant de chercher l'origine de son être. Un " homme pareil ne sentiroit d'abord que sa foi-" blesse; sa timidité seroit extrême; et si l'on avoit " là-dessus besoin de l'expérience, l'on a trouvé " dans les forêts des hommes sauvages; tout les " fait trembler, tout les fait fuir a ". L'auteur a donc dit que la loi qui, en imprimant en nousmêmes l'idée du créateur, nous porte vers lui, étoit la première des lois naturelles. Il ne lui a pas été défendu plus qu'aux philosophes et aux écrivains du droit naturel de considérer l'homme sous divers égards : il lui a été permis de supposer un homme comme tombé des nues, laissé à lui-même et sans éducation, avant l'établissement des sociétés.

a Liv. I, ch. II.

Eh bien! l'auteur a dit que la première loi naturelle, la plus importante, et, par conséquent, la capitale, seroit pour lui, comme pour tous les hommes, de se porter vers son créateur. Il a aussi été permis à l'auteur d'examiner quelle seroit la première impression qui se feroit sur cet homme. et de voir l'ordre dans lequel ces impressions seroient reçues dans son cerveau; et il a cru qu'il auroit des sentiments avant de faire des réflexions: que le premier, dans l'ordre du temps, seroit la peur, ensuite le besoin de se nourrir, etc. L'auteur a dit que la loi qui, en imprimant en nous l'idée du créateur, nous porte vers lui, est la première des lois naturelles: le critique dit que la première loi naturelle est d'aimer Dieu : ils ne sont divisés que par les injures.

#### SEPTIÈME OBJECTION.

Elle est tirée du chapitre premier du premier livre, où l'auteur, après avoir dit que l'homme étoit un être borné, a ajouté: " Un tel être pouvoit à " tous les instants oublier son créateur: Dieu l'a " rappelé à lui par les lois de la religion. " Or, dit-on, quelle est cette religion dont parle l'auteur? il parle sans doute de la religion naturelle; il ne croit donc que la religion naturelle.

#### RÉPONSE.

Je suppose encore un moment que cette manière de raisonner soit bonne, et que, de ce que

l'auteur n'auroit parlé là que de la religion naturelle, on en pût conclure qu'il ne croit que la religion naturelle, et qu'il exclut la religion révélée. Je dis que, dans cet endroit, il a parlé de la religion révélée, et non pas de la religion naturelle: car, s'il avoit parlé de la religion naturelle, il seroit un idiot. Ce seroit comme s'il disoit : Un tel être pouvoit aisément oublier son créateur, c'està-diré, la religion naturelle : Dieu l'a rappelé à lui par les lois de la religion naturelle; de sorte que Dieu lui auroit donné la religion naturelle pour perfectionner en lui la religion naturelle. Ainsi, pour se préparer à dire des invectives à l'auteur, on commence par ôter à ses paroles le sens du monde le plus clair, pour leur donner le sens du monde le plus absurde; et, pour avoir meilleur marché de lui, on le prive du sens commun.

#### HUITIÈME OBJECTION.

L'auteur a dit a, en parlant de l'homme: "Un "tel être pouvoit à tous les instants oublier son "créateur; Dieu l'a rappelé à lui par les lois de "la religion: un tel être pouvoit à tous les ins-"tants s'oublier lui-même; les philosophes l'ont "averti par les lois de la morale: fait pour vivre "dans la société, il y pouvoit oublier les adtres; "les législateurs l'ont rendu à ses devoirs par les "lois politiques et civiles. Donc, dit le critique b,

a Liv. I, ch. I.

b Page 162 de la feuille du 9 octobre 1749.

" selon l'auteur, le gouvernement du monde est " partagé entre Dieu, les philosophes et les légis-" lateurs, etc. Où les philosophes ont-ils appris " les lois de la morale? Où les législateurs ont-ils " vu ce qu'il faut prescrire pour gouverner les so-" ciétés avec équité?"

#### RÉPONSE.

Et cette réponse est très aisée. Ils l'ont appris dans la révélation, s'ils ont été assez heureux pour cela, ou bien dans cette loi qui, en imprimant en nous l'idée du créateur, nous porte vers lui. L'auteur de l'Esprit des lois a-t-il dit comme Virgile, "César partage l'empire avec Jupiter "? Dieu qui gouverne l'univers, n'a-t-il pas donné à de certains hommes plus de lumières, à d'autres plus de puissance? Vous diriez que l'auteur a dit que, parce que Dieu a voulu que des hommes gouvernassent des hommes, il n'a pas voulu qu'ils lui obéissent, et qu'il s'est démis de l'empire qu'il avoit sur eux, etc. Voilà où sont réduits ceux qui, ayant beaucoup de foiblesse pour raisonner, ont beaucoup de force pour déclamer.

#### NEUVIÈME OBJECTION.

Le critique continue. " Remarquons encore , que l'auteur, qui trouve que Dieu ne peut pas , gouverner les êtres libres aussi bien que les , autres, parce qu'étant libres il faut qu'ils agissent , par eux-mêmes, (je remarquerai en passant que " l'auteur ne se sert point de cette expression, que " Dieu ne peut pas), ne remédie à ce désordre que " par des lois qui peuvent bien montrer à l'hom-" me ce qu'il doit faire, mais qui ne lui donnent " pas le pouvoir de le faire: ainsi, dans le systême " de l'auteur, Dieu crée des êtres dont il ne peut " empêcher le désordre ni le réparer, . . . . Aveu-" gle, qui ne voit pas que Dieu fait ce qu'il veut " de ceux mêmes qui ne font pas ce qu'il veut!"

#### RÉPONSE.

Le critique a déjà reproché à l'auteur de n'avoir point parlé du péché originel: il le prend encore sur le fait; il n'a point parlé de la grace. C'est une chose triste d'avoir à faire à un homme qui censure tous les articles d'un livre, et n'a qu'une idée dominante. C'est le conte de ce curé de village à qui des astronomes montroient la lune dans un télescope, et qui n'y voyoit que son clocher.

L'auteur de l'Esprit des lois a cru qu'il devoit commencer par donner quelque idée des lois générales et du droit de la nature et des gens. Ce sujet étoit immense, et il l'a traité dans deux chapitres; il a été obligé d'omettre quantité de choses qui appartenoient à son sujet; à plus forte raison a-t-il omis celles qui n'y avoient point de rapports.

#### DIXIÈME OBJECTION.

L'auteur a dit qu'en Angleterre l'homicide de soi-même étoit l'effet d'une maladie, et qu'on ne pouvoit pas plus le punir qu'on ne punit les effets de la démence. Un sectateur de la religion naturelle n'oublie pas que l'Angleterre est le berceau de sa secte; il passe l'éponge sur tous les crimes qu'il y apperçoit.

#### RÉPONSE.

L'auteur ne sait point si l'Angleterre est le berceau de la religion naturelle; mais il sait que l'Angleterre n'est pas son berceau. Parce qu'il a parlé d'un effet physique qui se voit en Angleterre, il ne pense pas sur la religion comme les Anglais; pas plus qu'un Anglais qui parleroit d'un effet physique arrivé en France ne penseroit sur la religion comme les Français. L'auteur de l'Esprit des lois n'est point du tout sectateur de la religion naturelle; mais il voudroit que son critique fût sectateur de la logique naturelle.

Je crois avoir déjà fait tomber des mains du critique les armes effrayantes dont il s'est servi: je vais à présent donner une idée de son exorde, qui est tel que je crains qu'on ne pense que ce soit par dérision que j'en parle ici.

Il dit d'abord, et ce sont ses paroles, ,, que le ,, livre de l'Esprit des lois est une de ces productions , irrégulières... qui ne se sont si fort multipliées ,, que depuis l'arrivée de la bulle *Unigenitus*." Mais faire arriver l'esprit des lois à cause de l'arrivée de la constitution *Unigenitus*, n'est-ce pas vouloir faire rire? La bulle *Unigenitus* n'est point la cause occasion-

nelle du livre de l'Esprit des lois; mais la bulle Unigenitus et le livre de l'Esprit des lois ont été les causes occasionnelles qui ont fait faire au critique un raisonnement si puéril. Le critique continue : ,, L'au-,, teur dit qu'ila bien des fois commencé et abandon-" né son ouvrage ..... Cependant, quand il jetoit au " feu ses premières productions, il étoit moins éloi-" gné de la vérité que lorsqu'il a commencé à être " content de son travail." Qu'en sait-il? Il ajoute: " Si l'auteur avoit voulu suivre un chemin fraye, ", son ouvrage lui auroit coûté moins de travail. " Qu'en sait-il encore? Il prononce ensuite cet oracle:,, Il ne faut pas beaucoup de pénétration pour " appercevoir que le livre de l'Esprit des lois est " fondé sur le systême de la religion naturelle..... " On a montré, dans les lettres contre le poëme " de Pope, intitulé Essai sur l'homme, que le sys-" tême de la religion naturelle rentre dans celui de " Spinosa: c'en est assez pour inspirer à un chré-,, tien l'horreur du nouveau livre que nous an-" nonçons. " Je réponds que non seulement c'en est assez, mais même que c'en seroit beaucoup trop. Mais je viens de prouver que le systême de l'auteur n'est pas celui de la religion naturelle; et, en lui passant que le systême de la religion naturelle rentrât dans celui de Spinosa, le systême de l'auteur n'entreroit pas dans celui de Spinosa, puisqu'il n'est pas celui de la religion naturelle.

Il veut donc inspirer de l'horreur avant d'avoir prouvé qu'on doit avoir de l'horreur. Voici les deux formules des raisonnements répandus dans les deux écrits auxquels je réponds. L'auteur de l'Esprit des lois est un sectateur de la religion naturelle; donc il faut expliquer ce qu'il dit ici par les principes de la religion naturelle: or, si ce qu'il dit ici est fondé sur les principes de la religion naturelle, il est un sectateur de la religion naturelle.

L'autre formule est celle-ci : L'auteur de l'Esprit des lois est un sectateur de la religion naturelle; donc ce qu'il dit dans son livre en faveur de la révélation n'est que pour cacher qu'il est un sectateur de la religion naturelle: or, s'il se cache ainsi, il est un sectateur de la religion naturelle.

Avant de finir cette première partie, je serois tenté de faire une objection à celui qui en a tant fait. Il a si fort effrayé les oreilles du mot de sectateur de la religion naturelle, que moi, qui défends l'anteur, je n'ose presque prononcer ce mot: je vais cependant prendre courage. Ses deux ésrits ne demanderoient-ils pas plus d'explication que celui que je défends? Fait-il bien, en parlant de la religion naturelle et de la révélation, de se jeter perpétuellement tout d'un côté, et de faire perdre les traces de l'autre? Fait-il bien de ne distinguer jamais ceux qui ne reconnoissent que la seule religion naturelle d'avec ceux qui reconnoissent et la religion naturelle, et la révélation. Fait-il bien de s'effaroucher toutes les fois que l'auteur considère l'homme dans l'état de la religion naturelle, et qu'il explique quelque chose sur les principes de la religion naturelle? Fait-il bien de confondre la religion naturelle avec l'athéisme? N'ai-je pas toujours oui dire que nous avions tous une religion naturelle? N'ai-je pas oui dire que le christianisme étoit la perfection de la religion naturelle? N'ai-je pas ouï dire que l'on employoit la religion naturelle pour prouver la révélation contre les déistes, et que l'on employoit la même religion naturelle pour prouver l'existence de Dieu contre les athées? Il dit que les stoïciens étoient des sectateurs de la religion naturelle; et moi je lui dis qu'ils étoient des athées 2, puisqu'ils croyoient qu'une fatalité aveugle gouvernoit l'univers; et que c'est par la religion naturelle que l'on combat les stoïciens. Il dit que le systême de la religion naturelle rentre dans celui de Spinosa b; et moi je lui dis qu'ils sont contradictoires, et que c'est par la religion naturelle qu'on détruit le systême de Spinosa. Je lui dis que, confondre la religion naturelle avec l'athéisme, c'est confondre la preuve avec la chose qu'on veut prouver, et l'objection contre l'erreur avec l'erreur même; que c'est ôter les armes

b Voyez page 161 de la première feuille du 9 octobre 1749, à la fin de la première colonne.

a Voyez la page' 165 des feuilles du 9 octobre 1749. " Les stoïciens n'admettoient qu'un Dieu; mais ce Dieu n'étoit aun tre chose que l'ame du monde. Ils vouloient que tous les êtres, depuis le premier, fussent nécessairement enchaînés les uns avec les autres; une nécessité fatale entraînoit tout. Ils nioient l'immortalité de l'ame, et faisoient consister le souven rain bonheur à vivre conformément à la nature. C'est le fond du système de la religion naturelle. "

puissantes que l'on a contre cette erreur. A Dien ne plaise que je veuille imputer aucun mauvais dessein au critique ni faire valoir les conséquences que l'on pourroit tirer de ses principes! quoiqu'il ait très-peu d'indulgence, on en veut avoir pour lui. Je dis seulement que les idées métaphysiques sont extrêmement confuses dans sa tête; qu'il n'a point du tout la faculté de séparer; qu'il ne sauroit porter de bons jugements, parce que, parmi les diverses choses qu'il faut voir, il n'en voit jamais qu'une: et cela même je ne le dis pas pour lui faire des reproches, mais pour détruire les siens.

# SECONDE PARTIE.

#### · I DÉE GÉNÉRALE.

'AI absous le livre de l'Esprit des lois de deux reproches généraux dont on l'avoit chargé: il y a encore des imputations particulières auxquelles il faut que je réponde. Mais, pour donner un plus grand jour à ce que j'ai dit et à ce que je dirai dans la suite, je vais expliquer ce qui a donné lieu ou a servi de prétexte aux invectives.

Les gens les plus sensés des divers pays de l'Europe, les hommes les plus éclairés et les plus sages, ont regardé le livre de l'Esprit des lois comme un ouvrage utile; ils ont pensé que la morale en étoit pure, les principes justes; qu'il étoit propre à former d'honnêtes gens; qu'on y détruisoit les opinions pernicieuses, qu'on y encourageoit les bonnes.

D'un autre côté, voilà un homme qui en parle comme d'un livre dangereux; il en fait le sujet des invectives les plus outrées. Il faut que j'explique ceci.

Bien loin d'avoir entendu les endroits particuliers qu'il critiquoit dans ce livre, il n'a pas seulement su quelle étoit la matière qui y étoit traitée: ainsi, déclamant en l'air et combattant contre le vent, il a remporté des triomphes de même espèce. Il a bien critiqué le livre qu'il avoit dans la tête, il n'a pas critiqué celui de l'auteur. Mais comment a-t-on pu manquer ainsi le sujet et le but d'un ouvrage qu'on avoit devant les yeux? Ceux qui auront quelques lumières verront du premier coupd'oeil que cet ouvrage a pour objet les lois, les coutumes et les divers usages de tous les peuples de la terre. On peut dire que le sujet en est immense, puisqu'il embrasse toutes les institutions qui sont reçues parmi les hommes; puisque l'auteur distingue ces institutions; qu'il examine celles qui conviennent le plus à la société et à chaque société; qu'il en cherche l'origine; qu'il en découvre les causes physiques et morales; qu'il examine celles qui ont un degré de bonté par elles-mêmes, et celles qui n'en ont aucun; que, de deux pratiques pernicieuses, il cherche celle qui l'est plus et celle qui l'est moins; qu'il y discute celles qui peuvent avoir de bons effets à un certain égard, et de mauvais dans un autre. Il a cru ses recherches utiles, parce que le bon sens consiste beaucoup à connoître les nuances des choses. Or, dans un sujet aussi étendu, il a été nécessaire de traiter de la religion; car, y ayant sur la terre une religion vraie et une infinité de fausses, une religion envoyée du ciel et une infinité d'autres qui sont nées sur la terre, il n'a pu regarder toutes les religions fausses que comme des institutions humaines : ainsi il a dû les examiner comme toutes les autres institutions humaines. Et quant à la religion chrétienne, il n'a eu qu'à l'adorer, comme étant une institution divine. Ce n'étoit point de cette religion qu'il devoit traiter, parce que, par sa nature, elle n'est sujette à aucun examen; de sorte que, quand il en a parlé, il ne l'a jamais fait pour la faire entrer dans le plan de son ouvrage, mais pour lui payer le tribut de respect et d'amour qui lui est dû par tout chrétien, et pour que, dans les comparaisons qu'il en pouvoit faire avec les autres religions, il pût la faire triompher de toutes. Ce que je dis se voit dans tout l'ouvrage; mais l'auteur l'a particulièrement expliqué au commencement du livre vingt-quatrième, qui est le premier des deux livres qu'il a faits sur la religion. Il le commence ainsi: " Comme on peut juger parmi les ténèbres , celles qui sont les moins épaisses, et parmi les , abymes ceux qui sont les moins profonds; ainsi , l'on peut chercher entre les religions fausses cel-,, les qui sont les plus conformes au bien de la so-" ciété; celles qui, quoiqu'elles n'aient pas l'effet , de mener les hommes aux félicités de l'autre , vie, peuvent le plus contribuer à leur bonheur , dans celle-ci. ,,

" Je n'examinerai donc les diverses religions " du monde que par rapport au bien que l'on en " tire dans l'état civil, soit que je parle de celle " qui a sa racine dans le ciel, ou bien de celles " qui ont la leur sur la terre."

L'auteur ne regardant donc les religions humaines que comme des institutions humaines, a dû en parler, parce qu'elles entroient nécessairement dans son plan. Il n'a point été les chercher, mais elles sont venues le chercher. Et quant à la religion chrétienne, il n'en a parlé que par occasion, parce que, par sa nature, ne pouvant être modifiée, mitigée, corrigée, elle n'entroit point dans le plan qu'il s'étoit proposé.

Qu'a-t-on fait pour donner une ample carrière aux déclamations et ouvrir la porte la plus large aux invectives? On a considéré l'auteur comme si. à l'exemple de M. Abbadie, il avoit voulu faire un traité sur la religion chrétienne: on l'a attaqué comme si ses deux livres sur la religion étoient deux traités de théologie chrétienne : on l'a repris comme si, parlant d'une religion quelconque qui n'est pas la chrétienne, il avoit eu à l'examiner selon les principes et les dogmes de la religion chrétienne: on l'a jugé comme s'il s'étoit charge, dans ses deux livres, d'établir pour les chrétiens et de prêcher aux mahométans et aux idolâtres les dogmes de la religion chrétienne. Toutes les fois qu'il a parlé de la religion en général, toutes les fois qu'il a employé le mot de religion, on a dit: C'est la religion chrétienne. Toutes les fois qu'il a comparé les pratiques religieuses de quelques nations quelconques, et qu'il a dit qu'elles étoient plus conformes au gouvernement politique de ce pays que telle autre pratique, on a dit : Vous les approuvez donc, et vous abandonnez la foi chrétienne. Lorsqu'il a parlé de quelque peuple qui n'a point embrassé le christianisme, ou qui a précédé la venue de Jésus-Christ, on lui a dit : Vous ne reconnoissez donc pas la morale chrétienne. Quand il a examiné

examiné en écrivain politique quelque pratique que ce soit, on lui a dit: C'étoit tel dogme de théologie chrétienne que vous deviez mettre là. Vous dites que vous êtes jurisconsulte, et je vous ferai théologien malgré vous. Vous nous donnez d'ailleurs de très-belles choses sur la religion chrétienne; mais c'est pour vous cacher que vous les dites, car je connois votre coeur et je lis dans vos pensées. Il est vrai que je n'entends point votre livre; il n'importe pas que j'aie démêlé bien ou mal l'objet dans lequel il a été écrit: mais je connois au fond toutes vos pensées. Je ne sais pas un mot de tout ce que vous dites; mais j'entends trèsbien ce que vous ne dites pas. Entrons à présent en matière.

# DES CONSEILS DE RELIGION.

L'AUTEUR, dans le livre sur la religion, a combattu l'erreur de Bayle; voici ses paroles 2: "M. "Bayle, après avoir insulté toutes les religions, "flétrit la religion chrétienne. Il ose avancer que "de véritables chrétiens ne formeroient pas un état "qui pût subsister. Pourquoi non? Ce seroient "des citoyens infiniment éclairés sur leurs devoirs, "et qui auroient un très-grand zèle pour les rem-"plir: ils sentiroient très-bien les droits de la dé-"fense naturelle. Plus ils croiroient devoir à la

h Liv. XXIV, ch. VI,

" religion, plus ils penseroient devoir à la pa-" trie. Les principes du christianisme, bien gravés " dans le coeur, seroient infiniment plus forts que " ce faux honneur des monarchies, ces vertus hu-" maines des républiques, et cette crainte servile " des états despotiques. "

" Il est étonnant que ce grand homme n'ait ,, pas su distinguer les ordres pour l'établissement , du christianisme d'avec le christianisme même, " et qu'on puisse lui imputer d'avoir méconnu " l'esprit de sa propre religion. Lorsque le législa-,, teur, au lieu de donner des lois, a donné des ,, conseils, c'est qu'il a vu que ses conseils, s'ils " étoient ordonnés comme des lois, seroient con-, traires à l'esprit de ses lois." Qu'a-t-on fait pour ôter à l'auteur la gloire d'avoir combattu ainsi l'erreur de Bayle? On prend le chapitre 2 suivant, qui n'a rien à faire avec Bayle. , Les lois humai-, nes, y est-il dit, faites pour parler à l'esprit, doi-" vent donner des préceptes, et point de conseils: " la religion, faite pour parler au coeur, doit don-" ner beaucoup de conseils, et peu de préceptes." Et de-là on conclut que l'auteur regarde tous les préceptes de l'évangile comme des conseils. pourroit dire aussi que celui qui fait cette critique regarde lui-même tous les conseils de l'évangile comme des préceptes; mais ce n'est pas sa manière de raisonner, et encore moins sa manière d'agir. Allons au fait: il faut un peu allonger ce que

a C'est le ch. VII du liv. XXIV.

l'auteur a raccourci. M. Bayle avoit soutenu qu'une société de chrétiens ne pourroit pas subsister; et il alléguoit pour cela l'ordre de l'évangile de présenter l'autre joue quand on reçoit un soufflet, de quitter le monde, de se retirer dans les déserts, etc. L'auteur a dit que Bayle prenoit pour des préceptes ce qui n'étoit que des conseils, pour des règles générales ce qui n'étoit que des règles particulières: en cela l'auteur a défendu la religion. Q'arrive-t-il? on pose pour premier article de sa croyance, que tous les livres de l'évangile ne contiennent que des conseils.

#### DE LA POLYGAMIE.

D'AUTRES articles ont encore fourni des sujets commodes pour les déclamations. La polygamie en étoit un excellent. L'auteur a fait un chapitus exprès où il l'a réprouvée: le voici.

## De la polygamie en elle-même.

" A regarder la polygamie en général, indé-" pendamment des circonstances qui peuvent la " faire un peu tolérer, elle n'est point utile au " genre humain, ni à aucun des deux sexes, soit à " celui qui abuse, soit à celui dont on abuse. Elle " n'est pas non plus utile aux enfants; et un de " ses grands inconvénients est que le père et la mère " ne peuvent avoir la même affection pour leurs " enfants; un pere ne peut pas aimer vingt enfants " comme une mère en aime deux. C'est bien pis " quand une femme a plusieurs maris; car pour " lors l'amour paternel ne tient plus qu'à cette opi-" nion, qu'un pere peut croire, s'il veut, ou que " les autres peuvent croire que de certains enfants " lui appartiennent."

" La pluralité des femmes, qui le diroit! mêne " à cet amour que la nature désavoue: c'est qu'une " dissolution en entraîne toujours une autre, etc.

" Il y a plus: la possession de beaucoup de " femmes ne prévient pas toujours les désirs pour " celle d'un autre: il en est de la luxure comme " de l'avarice, elle augmente sa soif par l'acquisi-" tion des trésors.

" Du temps de Justinien, plusieurs philosophes, " gênés par le christianisme, se retirerent en Perse "; auprès de Cosroès. Ce qui les frappa le plus, " dit Agathias, ce fut que la polygamie étoit per-" mise à des gens qui ne s'abstenoient pas même " de l'adultère."

L'auteur a donc établi que la polygamie étoit, par sa nature et en elle-même, une chose mauvaise; il falloit partir de ce chapitre, et c'est pourtant de ce chapitre que l'on n'a rien dit. L'auteur a de plus examiné philosophiquement dans quels pays, dans quels climats, dans quelles circonstances, elle avoit de moins mauvais effets: il a comparé les climats aux climats et les pays aux pays; et il a trouvé qu'il y avoit des pays où elle avoit des

esse moins mauvais que dans d'autres; parce que, suivant les relations, le nombre des hommes et des semmes n'étant point égal dans tous les pays, il est clair que, s'il y a des pays où il y ait beaucoup plus de semmes que d'hommes, la polygamie, mauvaise en elle-même, l'est moins dans ceux-là que dans d'autres. L'auteur a discuté ceci dans le chapitre IV du même livre: mais, parce que le titre de ce chapitre porte ces mots, que la loi de la polygamie est une affaire de calcul, on a saisi ce titre. Cependant, comme le titre d'un chapitre se rapporte au chapitre même, et ne peut dire ni plus ni moins que ce chapitre, voyous le

" Suivant les calculs que l'on fait en diverses parties de l'Europe, il y naît plus de garçons que de filles: au contraire, les relations de l'Asie nous disent qu'il y naît beaucoup plus de filles que de garçons. La loi d'une seule femme en Europe, et celle qui en permet plusieurs en Asie, ont donc un certain rapport au climat.".

" Dans les climats froids de l'Asie, il naît, commo " en Europe, beaucoup plus de garçons que do " filles: c'est, disent les lamas, la raison de la " loi qui, chez eux, permet à une femme d'avoir " plusieurs maris.

" Mais j'ai peine à croire qu'il y ait beaucoup de " pays où la disproportion soit assez grande pour " qu'elle exige qu'on y introduise la loi de plu-" sieurs femmes, ou la loi de plusieurs maris. Cela " veut dire seulement que la pluralité des femmes, " ou même la pluralité des hommes, est plus; " conforme à la nature dans certains pays que " dans d'autres."

", J'avoue que si ce que les relations nous disent ", étoit vrai, qu'à Bantam il y a dix femmes pour ", un homme, ce seroit un cas bien particulier de ", la polygamie."

" Dans tout ceci, je ne justifie pas les usages, " mais j'en rends les raisons."

Revenons au titre, la polygamie est une affaire de calcul. Oui, elle l'est, quand on veut savoir si elle est plus ou moins pernicieuse dans de certains climats, dans de certains pays, dans de certaines circonstances, que dans d'autres: elle n'est point une affaire de calcul, quand on doit décider si elle est bonne ou mauvaise par elle-même.

Elle n'est point une affaire de calcul, quand on raisonne sur sa nature; elle peut être une affaire de calcul, quand on combine ses effets: enfin elle n'est jamais une affaire de calcul, quand on examine le but du mariage; et elle l'est encore moins, quand on examine le mariage comme établi par Jésus-Christ.

J'ajouterai ici que le hasard a très-bien servi l'auteur. Il ne prévoyoit pas sans doute qu'on oublieroit un chapitre formel, pour donner des sens équivoques à un autre: il a le bonheur d'avoir fini cet autre par ces paroles: "Dans tout ceci, je ne justifie "point les usages, mais j'en rends les raisons."

L'auteur vient de dire qu'il ne voyoit pas qu'il pût y avoir des climats où le nombre des femmes pût tellement excéder celui des hommes, ou le nombre des hommes celui des femmes, que cela dût engager à la polygamie dans aucun pays; et il a ajouté: " Cela veut dire seulement que la " pluralité des femmes, et même la pluralité des " hommes, est plus conforme à la nature dans de " certains pays que dans d'autres »." Le critique a saisi le mot est plus conforme à la nature, pour faire dire à l'auteur qu'il approuvoit la polygamie. Mais si je disois que j'aime mieux la fièvre que le scorbut, cela signifieroit-il que j'aime la fièvre, ou seulement que le scorbut m'est plus désagréable que la fièvre?

Voici, mot pour mot, une objection bien extraordinaire.

" La polygamie d'une femme qui a plusieurs " maris est un désordre monstrueux qui n'a été " permis en aucun cas, et que l'auteur ne distingue " en aucune sorte de la polygamie d'un homme qui " a plusieurs femmes b. Ce langage, dans un " sectateur de la religion naturelle, n'a pas besoin " de commentaire."

Je supplie de faire attention à la liaison des idées du critique. Selon lui, il suit que, de ce que l'auteur est un sectateur de la religion naturelle, il n'a point parlé de ce dont il n'avoit que faire de parler: ou bien il suit, selon lui, que l'auteur n'a point parlé de ce dont il n'avoit que faire de parler, parce qu'il est sectateur de la religion naturelle. Ces deux raisonnements sont de

a Chap. IV du liv. XVI.

b Page 164 de la feuille du 9 Octobre 1749.

même espèce, et les conséquences se trouvent également dans les prémisses. La manière ordinaire est de critiquer sur ce que l'on écrit; ici le critique s'évapore sur ce que l'on n'écrit pas.

Je dis tout ceci en supposant, avec le critique, que l'auteur n'eût point distingué la polygamie d'une femme qui a plusieurs maris, de celle où un mari auroit plusieurs femmes. Mais si l'auteur les a distinguées, que dira-t-il? Si l'auteur a fait voir que, dans le premier cas, les abus étoient plus grands, que dira-t-il? Je supplie le lecteur de relire le chapitre VI du livre XVI; je l'ai rapporté ci-dessus. Le critique lui a fait des invectives, parce qu'il avoit gardé le silence sur cet article; il ne reste plus que de lui en faire sur ce qu'il ne l'a pas gardé.

Mais voici une chose que je ne puis comprendre. Le critique a mis dans la seconde de ses feuilles, page 166: "L'auteur nous a dit ci-dessus que ,, la religion doit permettre la polygamie dans les " pays chauds, et non dans les pays froids." Mais l'auteur n'a dit cela nulle part. Il n'est plus question de mauvais raisonnements entre le critique et lui; il est question d'un fait. Et comme l'auteur n'a dit nulle part que la religion doit permettre la polygamie dans les pays chauds et non dans les pays froids, si l'imputation est fausse comme elle l'est, et grave comme elle l'est, je prie le critique de se juger lui-même. Ce n'est pas le seul endroit sur lequel l'auteur ait à faire un cri. A la page 163, à la fin de la première feuille, il

est dit: " Le chapitre IV porte pour titre que la , loi de la polygamie est une affaire de calcul; c'est-,, à-dire que, dans les lieux où il naît plus de gar-, cons que de filles, comme en Europe, on ne , doit épouser qu'une femme; dans ceux où il ., naît plus de filles que de garçons, la polygamie , doit y être introduite." Ainsi, lorsque l'auteur explique quelques usages ou donne la raison de quelques pratiques, on les lui fait mettre en maximes, et, ce qui est plus triste encore, en maximes de religion; et, comme il a parlé d'une infinité d'usages et de pratiques dans tous les pays du monde, on peut, avec une pareille méthode, le charger des erreurs et même des abominations de tout l'univers. Le critique dit, à la fin de sa seconde feuille, que Dieu lui a donné quelque zèle. Eh bien! je réponds que Dieu ne lui a pas donné celui-là.

### CLIMAT.

CE que l'auteur a dit sur le climat est encore une matière très-propre pour la rhétorique. Mais tous les effets quelconques ont des causes: le climat et les autres causes physiques produisent un nombre infini d'effets. Si l'auteur avoit dit le contraire, on l'auroit regardé comme un homme stupide. Toute la question se réduit à savoir si, dans des pays éloignés entre eux, si, sous des climats différents, il y a des caractères d'esprits nationaux.

Or, qu'il y ait de telles différences, cela est établi par l'universalité presque entière des livres qui ont été écrits. Et comme le caractère de l'esprit influe beaucoup dans la disposition du coeur, on ne sauroit encore douter qu'il n'y ait de certaines qualités du coeur plus fréquentes dans un pays que dans un autre; et l'on a encore pour preuve un nombre infini d'écrivains de tous les lieux et de tous les temps. Comme ces choses sont humaines, l'auteur en a parlé d'une façon humaine. Il auroit pu joindre là bien des questions que l'on agite dans les écoles sur les vertus humaines et sur les vertus chrétiennes; mais ce n'est point avec ces questions que l'on fait des livres de physique, de politique et de jurisprudence. En un mot, ce physique du climat peut produire diverses dispositions dans les esprits; ces dispositions peuvent influer sur les actions humaines: cela choque-t-il l'empire de celui qui a créé, ou les mérites de celui qui a racheté?

Si l'auteur a recherché ce que les magistrats de divers pays pouvoient faire pour conduire leur nation de la manière la plus convenable et la plus conforme à son caractère, quel mal a-t-il fait en cela?

On raisonnera de même à l'égard de diverses pratiques locales de religion. L'auteur n'avoit à les considérer ni comme bonnes ni comme mauvaises: il a dit seulement qu'il y avoit des climats où de certaines pratiques de religion étoient plus aisées à recevoir, c'est-à-dire, étoient plus aisées à pratiquer par les peuples de ces climats que par les

peuples d'un autre. De ceci il est inutile de donner des exemples; il y en a cent mille.

Je sais bien que la religion est indépendante par elle-même de tout effet physique quelconque, que celle qui est bonne dans un pays est bonne dans un autre, et qu'elle ne peut être mauvaise dans un pays sans l'être dans tous: mais je dis que, comme elle est pratiquée par les hommes et pour les hommes, il y a des lieux où une religion quel conque trouve plus de facilité à être pratiquée, soit en tout, soit en partie, dans de certains pays que dans d'autres, et dans de certaines circonstances que dans d'autres; et, dès que quelqu'un dira le contraire, il renoncera au bon sens.

L'auteur a remarqué que le climat des Indes produisoit une certaine douceur dans les moeurs. Mais, dit le critique, les femmes s'y brûlent à la mort de leur mari. Il n'y a guère de philosophie dans cette objection. Le critique ignore-t-il les contradictions de l'esprit humain, et comment il sait séparer les choses les plus unies et unir celles qui sont les plus séparées? Voyez là dessus les réflexions de l'auteur, au chapitre III du livre XIV.

## TOLÉRANCE.

Tout ce que l'auteur a dit sur la tolérance se rapporte à cette proposition du chapitre IX, livre XXV: "Nous sommes ici politiques, et non pas "théologiens; et, pour les théologiens mêmes,

", il y a bien de la différence entre tolérer une reli-", gion et l'approuver."

" Lorsque les lois de l'état ont cru devoir souffrir plusieurs religions, il faut qu'elles les obligent , aussi à se tolérer entre elles." On prie de lire le reste du chapitre.

On a beaucoup crié sur ce que l'auteur a ajouté au chapitre X, livre XXV: "Voici le principe "fondamental des lois politiques en fait de reli"gion: quand on est maître dans un état de "recevoir une nouvelle religion, ou de ne la pas "recevoir, il ne faut pas l'y établir; quand elle y "est établie, il faut la tolérer."

On objecte à l'auteur qu'il va avertir les princes idolâtres de fermer leurs états à la religion chrétienne: effectivement, c'est un secret qu'il a été dire à l'oreille au roi de la Cochinchine. Comme cet argument a fourni matière à beaucoup de déclamations, j'y ferai deux réponses. La première, c'est que l'auteur a excepté nommément dans son livre la religion chrétienne. Il a dit au livre XXIV, chapitre premier, à la fin: " La religion chrétien-", ne, qui ordonne aux hommes de s'aimer, veut ,, sans doute que chaque peuple ait les meilleures ,, lois politiques et les meilleures lois civiles, parce , qu'elles sont, après elle, le plus grand bien que ", les hommes puissent donner et recevoir." donc la religion chrétienne est le premier bien, et les lois politiques et civiles le second, il n'y a point de lois politiques et civiles dans un état qui puissent ou doivent y empêcher l'entrée de la religion chrétienne.

Ma seconde réponse est que la religion du ciel ne s'établit pas par les mêmes voies que les religions de la terre. Lisez l'histoire de l'église, et vous verrez les prodiges de la religion chrétienne. A-t-elle résolu d'entrer dans un pays? elle sait s'en faire ouvrir les portes; tous les instruments sont bons pour cela: quelquefois Dieu veut se servir de quelques pécheurs; quelquefois il va prendre sur le trône un empereur, et fait plier sa tête sous le joug de l'évangile. La religion chrétienne se cache-telle dans les lieux souterrains? attendez un moment, et vous verrez la majesté impériale parler pour elle. Elle traverse, quand elle veut, les mers. les rivières et les montagnes; ce ne sont pas les obstacles d'ici bas qui l'empechent d'aller. Mettez de la répugnance dans les esprits, elle saura vaincre ces répugnances: établissez des coutumes, formezdes usages, publiez des édits, faites des lois; elle triomphera du climat, des lois qui en résultent, et des législateurs qui les auront faites. Dieu, suivant des décrets que nous ne connoissons point, étend ou resserre les limites de sa religion.

On dit: C'est comme si vous alliez dire aux rois d'orient qu'il ne faut pas qu'ils reçoivent chez eux la religion chrétienne. C'est être bien charnel que de parler ainsi: étoit ce donc Hérode qui devoit être le Messie? Il semble qu'on regarde Jésus-Christ comme un roi qui, voulant conquérir un état voisin, cache ses pratiques et ses intelligences. Rendons-nous justice: la manière dont nous nous conduisons dans les affaires humaines est-elle assez

pure pour penser à l'employer à la conversion des peuples?

### CÉLIBAT.

Nous voici à l'article du célibat. Tout ce que l'auteur en a dit se rapporte à cette proposition, qui se trouve au livre XXV, chapitre IV: la voici:

" Je ne parlerai point ici des conséquences de .. la loi du célibat; on sent qu'elle pourroit deve-, nir nuisible à proportion que le corps du clergé " seroit trop étendu, et que par conséquent celui , des laïques ne le seroit pas assez." Il est clair que l'auteur ne parle ici que de la plus grande ou de la moindre extension que l'on doit donner au célibat par rapport au plus grand ou au moindre nombre de ceux qui doivent l'embrasser; et, comme l'a dit l'auteur en un autre endroit, cette loi de perfection ne peut pas être faite pour tous les hommes: on sait d'ailleurs que la loi du célibat, telle que nous l'avons, n'est qu'une loi de discipline. Il n'a jamais été question, dans l'Esprit des lois, de la nature du célibat même et du degré de sa bonté; et ce n'est en aucune façon une matière qui doive entrer dans un livre de lois politiques et civiles. Le critique ne veut jamais que l'auteur traite son sujet, il veut continuellement qu'il traite le sien; et, parce qu'il est toujours théologien, il ne veut pas que, même dans un livre de droit, il soit jurisconsulte. Cependant on verra tout-à-l'heure qu'il

est, sur le célibat, de l'opinion des théologiens, c'està-dire qu'il en a reconnu la bonté. Il faut savoir que, dans le livre XXIII, où il est traité du rapport que les lois ont avec le nombre des habitants, l'auteur a donné une théorie de ce que les lois politiques et civiles de divers peuples avoient fait à cet Il a fait voir, en examinant les histoires des divers peuples de la terre, qu'il y avoit eu des circonstances où ces lois furent plus nécessaires que dans d'autres, des peuples qui en avoient eu plus de besoin, de certains temps où ces peuples en avoient eu plus de besoin encore: et, comme il a pensé que les Romains furent le peuple du monde le plus sage, et qui. pour réparer ses pertes, eut le plus de besoin de pareilles lois, il a recueilli avec exactitude les · lois qu'ils avoient faites à cet égard; il a marqué avec précision dans quelles circonstances elles avoient été faites, et dans quelles autres circonstances elles avoient été ôtées. Il n'y a point de théologie dans tout ceci, et il n'en faut point pour tout ceci. Cependant il a jugé à propos d'y en mettre. Voici ses paroles: " A Dieu ne plaise , que je parle ici contre le célibat qu'a adopté la " religion! mais qui pourroit se taire contre celui " qu'a formé le libertinage, celui où les deux sexes, " se corrompant par les sentiments naturels mêmes, " fuient une union qui doit les rendre meilleurs, , pour vivre dans celle qui les rend toujours "pires?"

" C'est une règle tirée de la nature, que plus on u diminue le nombre des mariages qui pourroient " se faire, plus on corrompt ceux qui sont faits; " moins il y a de gens mariés, moins il y a de fidé-" lité dans les mariages; comme lorsqu'il y a plus " de voleurs, il y a plus de vols »."

L'auteur n'a donc point désapprouvé le célibat qui a pour motif la religion. On ne pouvoit se plaindre de ce qu'il s'élevoit contre le célibat introduit par le libertinage; de ce qu'il désapprouvoit qu'une infinité de gens riches et voluptueux se portassent à fuir le joug du mariage pour la commodité de leurs déréglements; qu'ils prissent pour eux les délices et la volupté, et laissassent les peines aux misérables: on ne pouvoit, dis-je, s'en plaindre. Mais le critique, après avoir cité ce que l'auteur a dit, prononce ces paroles: " On apper-" coit ici toute la malignité de l'auteur, qui veut " jeter sur la religion chrétienne des désordres " qu'elle déteste." Il n'y a pas d'apparence d'accuser le critique de n'avoir pas voulu entendre l'auteur; je dirai seulement qu'il ne l'a point entendu, et qu'il lui fait dire contre la religion ce qu'il a dit contre le libertinage. Il doit en être bien fâché.

## ERREURS PARTICULIÈRES DU CRITIQUE.

On croiroit que le critique a juré de n'être jamais au fait de l'état de la question, et de n'entendre pas un

a Liv. XXIII, chap. XXI, à la fia.

un seul des passages qu'il attaque. Tout le second chapitre du livre XXV roule sur les motifs plus ou moins puissants qui attachent les hommes à la conservation de leur religion. Le critique trouve, dans son imagination, un autre chapitre qui auroit pour sujet des motifs qui obligent les hommes à passer d'une religion dans une autre. Le premier sujet emporte un état passif, le second un état d'action; et, appliquant sur un sujet ce que l'auteur a dit sur un autre, il déraisonne tout à son aise.

L'auteur a dit, au second article du chapitre XI du livre XXV: .. Nous sommes extrêmement " portés à l'idolâtrie, et cependant nous ne som-" mes pas fort attachés aux religions idolâtres; " nous ne sommes guère portés aux idées spiri-" tuelles, et cependant nous sommes très-attachés " aux religions qui nous font adorer un être spiri-" tuel. Cela vient de la satisfaction que nous trou-" vons en nous-mêmes d'avoir été assez intelligents " pour avoir choisi une religion qui tire la divinité " de l'humiliation où les autres l'avoient mise." L'auteur n'avoit fait cet article que pour expliquer pourquoi les mahométans et les Juiss, qui n'ont pas les mêmes graces que nous, sont aussi invinciblement attachés à leur religion qu'on le sait par expérience: le critique l'entend autrement. " C'est à l'orgueil, dit-il, que l'on attribue d'avoir " fait passer les hommes de l'idolâtrie à l'unité d'un "Dieu ." Mais il n'est question ici, ni dans tout a Page 166 de la seconde feuille.

le chapitre, d'aucun passage d'une religion dans une autre: et si un chrétien sent de la satisfaction à l'idée de la gloire et à la vue de la grandeur de Dieu, et qu'on appelle cela de l'orgueil, c'est un très-bon orgueil.

#### MARIAGE.

oici une autre objection qui n'est pas commune. L'auteur a fait deux chapitres au livre XXIII: l'un a pour titre, des hommes et des animaux par rapport à la propagation de l'espèce; et l'autre est intitulé, des mariages. Dans le premier il a dit ces paroles: "Les femelles des animaux ont à peu " près une fécondité constante; mais, dans l'es-, pèce humaine, la manière de penser, le carac-, tère, les passions, les fantaisies, les caprices, " l'idée de conserver sa beauté, l'embarras de la " grossesse, celuí d'une famille trop nombreuse, " troublent la propagation de mille manières." Et dans l'autre il a dit: "L'obligation naturelle qu'a " le père de nourrir ses enfants a fait établir le " mariage, qui déclare celui qui doit remplir cette " obligation."

On dit là-dessus: " Un chrétien rapporteroit ,, l'institution du mariage à Dieu même, qui donna ,, une compagne à Adam, et qui unit le premier ,, homme à la première femme par un lien indis-,, soluble, avant qu'ils eussent des enfants à nour-,, rir; mais l'auteur évite tout ce qui a trait à la " révélation." Il répondra qu'il est chrétien, mais qu'il n'est point imbécille; qu'il adore ces vérités, mais qu'il ne veut point mettre à tort et à travers toutes les vérités qu'il croit. L'empereur Justinien étoit chrétien, et son compilateur l'étoit aussi: eh bien! dans leurs livres de droit que l'on enseigne aux jeunes gens dans les écoles, ils définissent le mariage l'union de l'homme et de la femme qui forme une société de vie individuelle a. Il n'est jamais venu dans la tête de personne de leur reprocher de n'avoir pas parlé de la révélation.

#### USURE.

Nous voici à l'affaire de l'usure. J'ai peur que le lecteur ne soit fatigué de m'entendre dire que le critique n'est jamais au fait, et ne prend jamais le sens des passages qu'il censure. Il dit, au sujet des usures maritimes: "L'auteur ne voit rien que " de juste dans les usures maritimes; ce sont ses ", termes." En vérité, cet ouvrage de l'Esprit des lois a un terrible interprête. L'auteur a traité des usures maritimes au chapitre XX du livre XXII; il a donc dit dans ce chapitre que les usures maritimes étoient justes: Voyons-le.

### Des usures maritimes.

" La grandeur des usures maritimes est fondée " sur deux choses; le péril de la mer, qui fait

a Maris et feminae conjunctio, individuam vitae societatem continens.

" qu'on ne s'expose à prêter son argent que pour " en avoir beaucoup davantage, et la facilité que " le commerce donne à l'emprunteur de faire " promptement de grandes affaires et en grand " nombre: au lieu que les usures de terre, n'étant " fondées sur aucune de ces deux raisons, sont ou " proscrites par le législateur, ou, ce qui est plus " sensé, réduites à de justes bornes."

Je demande à tout homme sensé si l'auteur vient de décider que les usures maritimes sont justes, ou s'il a dit simplement que la grandeur des usures maritimes répugnoit moins à l'équité naturelle que la grandeur des usures de terre. Le critique ne connoît que les qualités positives et absolues; il ne sait ce que c'est que ces termes plus ou moins. Si on lui disoit qu'un mulâtre est moins noir qu'un nègre, cela signifieroit, selon lui, qu'il est blanc comme de la neige: si on lui disoit qu'il est plus noir qu'un Européen, il croiroit encore qu'on veut dire qu'il est noir comme du charbon. Mais poursuivons.

Il y a dans l'Esprit des lois, au livre XXII, quatre chapitres sur l'usure. Dans les deux premiers, qui sont le XIX et celui qu'on vient de lire, l'auteur examine l'usure a dans le rapport qu'elle peut avoir avec le commerce chez les différentes nations et dans les divers gouvernements du monde: ces deux chapitres ne s'appliquent qu'à cela. Les deux suivants ne sont faits que pour expliquer les variations de l'usure chez les Romains. Mais voilà

a Usure on intérêt signifioit la même chose chez les Romains.

qu'on érige tout-à-coup l'auteur en casuiste, en canoniste et en théologien, uniquement par la raison que celui qui critique est casuiste, canoniste et théologien, ou deux des trois, ou un des trois, ou peut-être dans le fond aucun des trois. L'auteur sait qu'à regarder le prêt à intérêt dans son rapport avec la religion chrétienne, la matière a des distinctions et des limitations sans fin : il sait que les jurisconsultes et plusieurs tribunaux ne sont pas toujours d'accord avec les casuistes et les canonistes; que les uns admettent de certaines limitations au principe général de n'exiger jamais d'intérêts, et que les autres en admettent de plus grandes. Quand toutes ces questions auroient appartenu à son sujet, ce qui n'est pas, comment auroit-il pu les traiter? On a bien de la peine à savoir ce qu'on a beaucoup étudié, encore moins sait-on ce qu'on n'a étudié de sa vie: mais les chapitres mêmes que l'on emploie contre lui, prouvent assez qu'il n'est qu'historien et jurisconsulte. Lisons le chapitre XIX a.

"L'argent est le signe des valeurs. Il est clair " que celui qui a besoin de ce signe doit le louer, " comme il fait toutes les choses dont il peut " avoir besoin. Toute la différence est que les au-" tres choses peuvent se louer ou s'acheter; au " lieu que l'argent, qui est le prix des choses, se " loue et ne s'achète pas."

" C'est bien une action très-bonne de prêter " à un autre son argent sans intérêt : mais on sent

a Liv. XXII.

, que ce ne peut être qu'un conseil de religion, et

" Pour que le commerce puisse se bien faire, " il faut que l'argent ait un prix, mais que ce prix " soit peu considérable. S'il est trop haut, le né-" gociant, qui voit qu'il lui en coûteroit plus en " intérêts qu'il ne pourroit gagner dans son com-" merce, n'entreprend rien: si l'argent n'a point " de prix, personne n'en prête, et le négociant " n'entreprend rien non plus."

" Je me trompe quand je dis que personne " n'en prête; il faut toujours que les affaires de la " société aillent : l'usure s'établit, mais avec les " désordres que l'on a éprouvés dans tous les " temps."

" La loi de Mahomet confond l'usure avec le " prêt à intérêt. L'usure augmente dans les pays " mahométans à proportion de la sévérité de la " défense : le prêteur s'indemnise du péril de la " contravention."

" Dans ces pays d'orient la plûpart des hom-" mes n'ont rien d'assuré; il n'y a presque point " de rapport entre la possession actuelle d'une " somme, et l'espérance de la ravoir après l'avoir " prêtée. L'usure y augmente donc à proportion " du péril de l'insolvabilité."

Ensuite viennent le chapitre des usures maritimes, que j'ai rapporté ci-dessus, et le chapitre XXI, qui traite du prêt par contrat, et de l'usure chez les Romains, que voici:

" Outre le prêt fait pour le commerce, il y a ,, encore une espèce de prêt fait par un contrat ci-", vil, d'où résulte un intérêt ou usure. ",

, Le peuple chez les Romains augmentant ,, tous les jours sa puissance, les magistrats cher-, cherent à le flatter et à lui faire faire les lois ,, qui lui étoient les plus agréables. Il retrancha , les capitaux, il diminua les intérêts, il défendit ,, d'en prendre, il ôta les contraintes par corps; , enfin l'abolition des dettes fut mise en question , toutes les fois qu'un tribun vouloit se rendre , populaire, ,,

" Ces continuels changements, soit par des ,, lois, soit par des plébiscites, naturalisèrent à ,, Rome l'usure; car les créanciers, voyant le peu-., ple leur débiteur, leur législateur et leur juge, , n'eurent plus de confiance dans les contrats. Le , peuple, comme un débiteur décrédité, ne ten-,, toit à emprunter que par de gros profits; d'au-,, tant plus que, si les lois ne venoient que de ,, temps en temps, les plaintes du peuple étoient , continuelles et intimidoient toujours les créan-, ciers. Cela fit que tous les moyens honnêtes de , prêter et d'emprunter furent abolis à Rome, ,, et qu'une usure affreuse, toujours foudroyée et " toujours renaissante, s'y établit. "

" Cicéron nous dit que, de son temps, on , prêtoit à Rome à trente-quatre pour cent, et à , quarante-huit pour cent dans les provinces. Ce , mal venoit, encore un coup, de ce que les lois , n'avoient pas été ménagées. Les lois extrêmes

,, dans le bien font naître le mal extrême: il fallut ,, payer pour le prêt de l'argent, et pour le dan-" ger des peines de la loi. " L'auteur n'a donc parlé du prêt à intérêt que dans son rapport avec le commerce des divers peuples ou avec les lois civiles des Romains; et cela est si vrai, qu'il a distingué, au second article du chapitre XIX, les établissements des législateurs de la religion d'avec ceux des législateurs politiques. S'il avoit parlé l'inommément de la religion chrétienne, ayant un autre sujet à traiter, il auroit employé d'autres termes, et fait ordonner à la religion chrétienne ce qu'elle ordonne, et conseiller ce qu'elle conseille; il auroit distingué avec les théologiens les cas divers; il auroit posé toutes les limitations que les principes de la religion chrétienne laissent à cette loi générale, établie quelquesois chez les Romains et toujours chez les mahométans, " qu'il ,, ne faut jamais, dans aucun cas et dans aucune ", circonstance, recevoir d'intérêt pour de l'argent." L'auteur n'avoit pas ce sujet à traiter, mais celuici, qu'une défense générale, illimitée, indistincte et sans restriction, perd le commerce chez les mahométans, et pensa perdre la république chez les Romains; d'où il suit que, parce que les chrétiens ne vivent pas sous ces termes rigides, le commerce n'est point détruit chez eux, et que l'on ne voit point dans leurs états ces usures affreuses qui s'exigent chez les mahométans, et que l'on extorquoit autrefois chez les Romains.

L'auteur a employé les chapitres XXI et XXII à à examiner quelles furent les lois chez les Romains au sujet du prêt par contrat dans les divers temps de leur république. Son critique quitte un moment les bancs de théologie, et se tourne du côté de l'érudition. On va voir qu'il se trompe encore dans son érudition, et qu'il n'est pas seulement au fait de l'état des questions qu'il traite. Lisons le chapitre XXII b.

,, Tacite dit que la loi des douze tables fixa " l'intérêt à un pour cent par an. Il est visible , qu'il s'est trompé, et qu'il a pris pour la loi des , douze tables une autre loi dont je vais parler. Si , la loi des douze tables avoit réglé cela, com-, ment, dans les disputes qui s'élevèrent depuis , entre les créanciers et les débiteurs, ne se se-,, roit-on pas servi de son autorité? On ne trouve , aucun vestige de cette loi sur le prêt à intérêt; , et, pour peu qu'on soit versé dans l'histoire de " Rome, on verra qu'une loi pareille ne pouvoit " point être l'ouvrage des décemvirs." Et un peu après l'auteur ajoute: " L'an 398 de Rome les ,, tribuns Duellius et Ménénius firent passer une " loi qui réduisoit les intérêts à un pour cent par ., an. C'est cette loi que Tacite confond avec la , loi des douze tables; et c'est la première qui , ait été faite chez les Romains pour fixer le taux ., de l'intérêt, etc., Voyons à présent.

a Liv. XXII.

b Ibid. .

L'auteur dit que Tacite s'est trompé en disant que la loi des douze tables avoit fixé l'usure chez les Romains; il a dit que Tacite a pris pour la loi des douze tables une loi qui fut faite par les tribuns Duellius et Ménénius, environ quatre-vingtquinze ans après la loi des douze tables, et que cette loi fut la première qui fixa à Rome le taux de l'usure. Que lui dit-on? Tacite ne s'est pas trompé; il a parlé de l'usure à un pour cent par mois, et non pas de l'usure à un pour cent par an. Mais il n'est pas question ici du taux de l'usure; il s'agit de savoir si la loi des douze tables a fait quélque disposition quelconque sur l'usure. L'auteur dit que Tacite s'est trompé, parce qu'il a dit que les décemvirs, dans la loi des douze tables, avoient fait un réglement pour fixer le taux de l'usure : et là-dessus le critique dit que Tacite ne s'est pas trompé, parce qu'il a parlé de l'usure à un pour cent par mois, et non pas à un pour cent par an. J'avois donc raison de dire que le critique ne sait pas l'état de la question.

Mais il en reste une autre, qui est de savoir si la loi quelconque dont parle Tacite fixa l'usure à un pour cent par an, comme l'a dit l'auteur, ou bien à un pour cent par mois, comme le dit le critique. La prudence vouloit qu'il n'entreprît pas une dispute avec l'auteur sur les lois romaines sans connoître les lois romaines; qu'il ne lui niât pas un fait qu'il ne savoit pas, et dont il ignoroit même les moyens de s'éclaircir. La question étoit de savoir ce que Tacite avoit entendu par ces mots

unciarum foenus a: il ne lui falloit qu'ouvrir les dictionnaires; il auroit trouvé, dans celui de Calvinus ou Kahlb, que l'usure onciaire étoit d'un pour cent par an, et non d'un pour cent par mois. Vouloit-il consulter les savants? il auroit trouvé la même chose dans Saumaise °.

Testis mearum centimanus Gyas Sententiarum.

HOR. liv. III, ode IV, v. 69.

Remontoit-il aux sources? il auroit trouvé làdessus des textes clairs dans les livres de droitd;

- a Nam primo duodecim tabulis sanctum, ne quis unciario foenore amplius exerceret. Annal, liv. VI.
- b Usurarum species ex assis partibus denominantur: quod ut intelligatur, illud scire oportet, sortem omnem ad centenarium numerum revocari; summam autem usuram esse, cum pars sortis centesima singulis mensibus persolvitur. Et quoniam ista ratione summa haec usura duodecim aureos annuos in centenos efficit, duodenarius numerus jurisconsultos movit, ut assem hunc usurarium appellarent. Quemadmodum hic as, non ex menstrua, sed ex annua pensione aestimandus est; similiter omnes ejus partes ex anni ratione intelligendae sunt; ut, si unus in centenos annuatim pendatur, unciaria usura; si bini, sextans; si terni, quadrans; si quaterni, triens; si quini, quincunx; si semi, semis; si septeni, septunx; si octoni, bes; si novem, dodrans; si deni, dextrans; si undeni, deunx; si duodeni, as. Lexicon Joannis Calvini, alias Kabl, Coloniae Allobrogum, anno 1622, apud Petrum Balduinum, in verbo usura, p. 960.
- c De Modo usurarum, Lugduni Batavorum, ex officina Elzeviriorum, anno 1639, page 269, 270 et 271; et sur tout ces mots: Unde verius sit unciarium foenus eorum, vel uncias usuras, ut eas quoque appellatas infra ostendam, non unciam dare menstruam in centum, sed annuam.
- d Argumentum legis XLVII, S. Praesectus legionis, ff. de administ. et periculo tutoris.

il n'auroit point brouillé toutes les idées; il eût distingué les temps et les occasions où l'usure onciaire signifioit un pour cent par mois, d'avec les temps et les occasions où elle signifioit un pour cent par an, et il n'auroit pas pris le douzième de la centésime pour la centésime.

Lorsqu'il n'y avoit point de lois sur le taux de l'usure chez les Romains, l'usage le plus ordinaire étoit que les usuriers prenoient douze onces de cuivre sur cent onces qu'ils prêtoient, c'est-à-dire, douze pour cent par an; et, comme un as valoit douze onces de cuivre, les usuriers retiroient chaque année un as sur cent onces : et, comme il falloit souvent compter l'usure par mois, l'usure de six mois fut appelée semis ou la moitié de l'as; l'usure de quatre mois fut appelée triens, ou le tiers de l'as; l'usure pour trois mois fut appelée quadrans, ou le quart de l'as; et enfin l'usure pour un mois fut appelée unciaria, ou le douzième de l'as: de sorte que, comme on levoit une once chaque mois sur cent onces qu'on avoit prêtées, cette usure onciaire, ou d'un pour cent par mois, on douze pour cent par an, fut appelée usure centésime. Le critique a eu connoissance de cette signification de l'usure centésime, et il l'a appliquée très - mal.

On voit que tout ceci n'étoit qu'une espèce de méthode, de formule ou de règle, entre le débiteur et le créancier, pour compter leurs usures, dans la supposition que l'usure fût à douze pour cent par an, ce qui étoit l'usage le plus ordinaire; et, si quelqu'un avoit prêté à dix-huit pour cent par an, on se seroit servi de la même méthode, en augmentant d'un tiers l'usure de chaque mois; de sorte que l'usure onciaire auroit été d'une once et demie par mois.

Quand les Romains firent des lois sur l'usure, il ne fut point question de cette méthode, qui avoit servi et qui servoit encore aux débiteurs et aux créanciers pour la division du temps et la commodité du paiement de leurs usures. Le législateur avoit un réglement public à faire; il ne s'agissoit point de partager l'usure par mois, il avoit à fixer et il fixa l'usure par an. On continua à se servir des termes tirés de la division de l'as, sans y appliquer les mêmes idées : ainsi l'usure onciaire signifia un pour cent par an; l'usure ex quadrante signifia trois pour cent par an; l'usure ex triente. quatre pour cent par an; l'usure semis, six pour cent par an. Et si l'usure onciaire avoit signifié un pour cent par mois, les lois qui les fixèrent ex quadrante, ex triente, ex semisse, auroient fixé l'usure à trois pour cent, à quatre pour cent, à six pour cent par mois; ce qui auroit été absurde, parce que les lois faites pour réprimer l'usure auroient été plus cruelles que les usuriers.

Le critique a donc confondu les espèces des choses. Mais j'ai intérêt de rapporter ici ses propres paroles, afin qu'on soit bien convaincu que l'intrépidité avec laquelle il parle ne doit imposer à personne; les voici a: " Tacice ne s'est point " trompé; il parle de l'intérêt à un pour cent par

<sup>\*</sup> Feuille du 9 octobre 1749, p. 164.

" mois, et l'auteur s'est imaginé qu'il parle d'un ,, pour cent par an. Rien n'est si connu que le " centésime qui se payoit à l'usurier tous les mois. " Un homme qui écrit deux volumes in-4°. sur

, les lois devroit il l'ignorer?"

Que cet homme ait ignoré ou n'ait pas ignoré ce centésime, c'est une chose très-indifférente: mais il ne l'a pas ignoré, puisqu'il en a parlé en trois endroits. Mais comment en a-t-il parlé; et où en a-t-il parlé ? Je pourrois bien défier le critique de le deviner, parce qu'il n'y trouveroit point les mêmes termes et les mêmes expressions qu'il sait.

Il n'est pas question ici de savoir si l'auteur de l'Esprit des lois a manqué d'érudition ou non, mais de défendre ses autels b. Cependant il a fallu faire voir au public que le eritique, prenant un ton si décisif sur des choses qu'il ne sait pas, et dont il doute si peu qu'il n'ouvre pas même un dictionnaire pour se rassurer, ignorant les choses, et accusant les autres d'ignorer ses propres erreurs, il ne mérite pas plus de confiance dans les autres accusations. Ne peut-on pas croire que la hauteur et la fierté du ton qu'il prend par-tout n'empêchent en aucune manière qu'il n'ait tort; que, quand il s'échauffe, cela ne veut pas dire qu'il n'ait pas tort; que, quand il anathématise avec ses mots d'impie et de sectateur de la religion naturelle, on peut encore croire qu'il a tort; qu'il

a La troisième et la dernière note, ch. XXII, liv. XXII, et le texte de la troisième note.

b Pro aris.

faut bien se garder de recevoir les impressions que pourroient donner l'activité de son esprit et l'impétuosité de son style; que, dans ses deux écrits, il est bon de séparer les injures de ses raisons, mettre ensuite à part les raisons qui sont mauvaises, après quoi il ne restera plus rien?

L'auteur, aux chapitres du prêt à intérêt et de l'usure chez les Romains, traitant ce sujet sans doute le plus important de leur histoire, ce sujet qui tenoit tellement à la constitution qu'elle pensa mille fois en être renversée, parlant des lois qu'ils firent par désespoir, de celles où ils suivirent leur prudence, des réglements qui n'étoient que pour un temps, de ceux qu'ils firent pour toujours, dit, vers la fin du chapitre XXII:, L'an 398 de, Rome, les tribuns Duellius et Ménénius firent, passer une loi que réduisoit les intérêts à un, pour cent par an..... Dix ans après, cette usure, fut réduite à la moitié; dans la suite on l'ôta, tout-à-fait.....,

" Il en fut de cette loi comme de toutes celles " où le législateur a porté les choses à l'excès; on " trouva une infinité de moyens pour l'éluder : il " en fallut faire beaucoup d'autres pour la confir-" mer, corriger, tempérer; tantôt on quitta les lois " pour suivre les usages, tantôt on quitta les usa-" ges pour suivre les lois. Mais, dans ce cas, l'usa-" ge devoit aisément prévaloir. Quand un homme " emprunte, il trouve un obstacle dans la loi mê-" me qui est faite en sa faveur : cette loi a con-" tre elle, et celui qu'elle secourt, et celui qu'elle ", condamne. Le préteur Sempronius Asellus, ", ayant permis aux débiteurs d'agir en consé-", quence des lois, fut tué par les créanciers pour ", avoir voulu rappeler la mémoire d'une rigidité ", qu'on ne pouvoit plus soutenir. "

,, qu on ne pouvoit plus soutenir. ,,

" Sous Sylla, Lucius Valérius Flaccus fit une " loi qui permettoit l'intérêt à trois pour cent par " an. Cette loi, la plus équitable et la plus mo-" dérée de celles que les Romains firent à cet " égard, Paterculus la désapprouve. Mais si cette " loi étoit nécessaire à la république, si elle étoit " utile à tous les particuliers, si elle formoit une " communication d'aisance entre le débiteur et " l'emprunteur, elle n'étoit point injuste. "

" Celui-là paie moins, dit Ulpien, qui paie plus " tard. Cela décide la question si l'intérêt est lé-"; gitime, c'est-à-dire, si le réancier peut vendre

, le temps, et le débiteur l'acheter."

Voici comme le critique raisonne sur ce dernier passage, qui se rapporte uniquement à la loi de Flaccus et aux dispositions politiques des Romains. L'auteur, dit-il, en résumant tout ce qu'il a dit de l'usure, soutient qu'il est permis à un créancier de vendre le temps. On diroit, à entendre le critique, que l'auteur vient de faire un traité de théologie ou de droit canon, et qu'il résume ensuite ce traité de théologie et de droit canon; pendant qu'il est clair qu'il ne parle que des dispositions politiques des Romains, de la loi de Flaccus, et de l'opinion de Paterculus; de sorte que cette loi de Flaccus, l'opinion de Paterculus,

la

la réflexion d'Ulpien, celle de l'auteur, se tiennent et ne peuvent pas se séparer.

J'aurois encore bien des choses à dire; mais j'aime mieux renvoyer aux feuilles mêmes.,, Croyez,, moi, mes chers Pisons, elles ressemblent à un, ouvrage qui, comme les songes d'un malade,, ne fait voir que des fantômes vains \*."

a Credite, Pisones, îsti tabulae fore librum Persimilem, cujus, velut aegri somnia, vanae Fingentur species.

1

HORAT. de Arte poetica, v. 6.

# TROISIÈME PARTIE.

Un a vu, dans les deux premières parties, que tout ce qui résulte de tant de critiques amères est ceci, que l'auteur de l'Esprit des lois n'a point fait son ouvrage suivant le plan et les vues de ses critiques; et que, si ses critiques avoient fait un ouvrage sur le même sujet, ils y auroient mis un très-grand nombre de choses qu'ils savent. Il en résulte encore qu'ils sont théologiens, et que l'auteur est jurisconsulte; qu'ils se croient en état de faire son métier, et que lui ne se sent pas propre à faire le leur. Enfin il en résulte qu'au lieu de l'attaquer avec tant d'aigreur, ils auroient mieux fait de sentir eux-mêmes le prix des choses qu'il a dites en faveur de la religion, qu'il a également respectée et défendue. Il me reste à faire quelques réflexions.

CETTE manière de raisonner n'est pas bonne, qui, employée contre quelque bon livre que ce soit, peut le faire paroître aussi mauvais que quelque mauvais livre que ce soit, et qui, pratiquée contre quelque mauvais livre que ce soit, peut le faire paroître aussi bon que quelque bon livre que ce soit.

CETTE manière de raisonner n'est pas bonne, qui, aux choses dont il s'agit, en rappelle d'autres qui ne sont point accessoires, et qui confond les diverses sciences et les idées de chaque science.

It ne faut point argumenter sur un ouvrage fait sur une science, par des raisons qui pourroient attaquer la science même.

QUAND on critique un ouvrage, et un grand ouvrage, il faut tâcher de se procurer une connoissance particulière de la science qui y est traitée, et bien lire les auteurs approuvés qui ont déjà écrit sur cette science, afin de voir si l'auteur s'est écarté de la manière reçue et ordinaire de la traiter.

Lorsqu'un auteur s'explique par ses paroles, ou par ses écrits qui en sont l'image, il est contre la raison de quitter les signes extérieurs de ses pensées pour chercher ses pensées, parce qu'il n'y a que lui qui sache ses pensées. C'est bien pis, lorsque ses pensées sont bonnes, et qu'on lui en attribue de mauvaises.

QUAND on écrit contre un auteur, et qu'on s'irrite contre lui, il faut prouver les qualifications par les choses, et non pas les choses par les qualifications.

QUAND on voit dans un auteur une bonne intention générale, on se trompera plus farement, si, sur certains endroits qu'on croit équivoques, on juge suivant l'intention générale, que si on lui prête une mauvaise intention particulière. Dans les livres faits pour l'amusement, trois ou quatre pages donnent l'idée du style et des agréments de l'ouvrage: dans les livres de raisonnement, on ne tient rien si on ne tient toute la chaîne.

COMME il est très difficile de faire un bon ouvrage et très-aisé de le critiquer, parce que l'auteur a eu tous les défilés à garder et que le critique n'en a qu'un à forcer, il ne faut point que celui-ci ait tort; et, s'il arrivoit qu'il eût continuellement tort, il seroit inexcusable.

D'AILLEURS, la critique pouvant être considérée comme une ostentation de sa supériorité sur les autres, et son effet ordinaire étant de donner des moments délicieux pour l'orgueil humain, ceux qui s'y livrent méritent bien toujours de l'équité, mais rarement de l'indulgence.

ET comme de tous les genres d'écrire elle est celui dans lequel il est plus difficile de montrer un bon naturel, il faut avoir attention à ne point augmenter, par l'aigreur des paroles, la tristesse de la chose.

QUAND on écrit sur les grandes matières, il ne suffit pas de consulter son zèle, il faut encore consulter ses lumières; et si le ciel ne nous a pas accordé de grands talents, on peut y suppléer par la défiance de soi-même, l'exactitude, le travail et les réflexions. CET art de trouver dans une chose qui naturellement a un bon sens, tous les mauvais sens qu'un esprit qui ne raisonne pas juste peut lui donner, n'est point utile aux hommes ceux qui le pratiquent ressemblent aux corbeaux, qui fuient les corps vivants et volent de tous côtés pour chercher des cadavres.

Une pareille manière de critiquer produit deux grands inconvénients. Le premier, c'est qu'elle gâte l'esprit des lecteurs par un mélange du vrai et du faux, du bien et du mal: ils s'accoutument à chercher un mauvais sens dans les choses qui naturellement en ont un très-bon; d'où il leur est aisé de passer à cette disposition de chercher un bon sens dans les choses qui naturellement en ont un mauvais : on leur fait perdre la faculté de raisonner juste pour les jeter dans les subtilités d'une mauvaise dialectique. Le second mal est qu'en rendant, par cette façon de raisonner, les bons livres suspects, on n'a point d'autres armes pour attaquer les mauvais ouvrages; de sorte que le public n'a plus de règle pour les distinguer. Si l'on traite de spinosistes et de déistes ceux qui ne le sont pas, que dira-t-on à ceux qui le sont?

QUOIQUE nous devions penser aisément que les gens qui écrivent contre nous, sur des matières qui intéressent tous les hommes, y sont déterminés par la force de la charité chrétienne; cependant, comme la nature de cette vertu est de no pouvoir guère se cacher, qu'elle se montre en nous malgré nous, et qu'elle éclate et brille de toutes parts, s'il arrivoit que, dans deux écrits faits contre la même personne coup sur coup, on n'y trouvât aucune trace de cette charité, qu'elle n'y parût dans aucune phrase, dans aucun tour, aucune parole, aucune expression, celui qui auroit écrit de pareils ouvrages auroit un juste sujet de craindre de n'y avoir pas été porté par la charité chrétienne.

Er comme les vertus purement humaines sont en nous l'effet de ce qu'on appelle un bon naturel, s'il étoit impossible d'y découvrir aucun vestige de ce bon naturel, le public pourroit en conclure que ces écrits ne seroient pas même l'effet des vertus humaines.

Aux yeux des hommes, les actions sont toujours plus sincères que les motifs; et il leur est plus facile de croire que l'action de dire des injures atroces est un mal, que de se persuader que le motif qui les a fait dire est un bien.

Quand un homme tient à un état qui fait respecter la religion et que la religion fait respecter, et qu'il attaque devant les gens du monde un homme qui vit dans le monde, il est essentiel qu'il maintienne par sa manière d'agir la supériorité de son caractère. Le monde est très-corrompu; mais il y a de certaines passions qui s'y trouvent très-contraintes; il y en a de favorites qui défendent

aux autres de paroître. Considérez les gens du monde entre eux; il n'y a rien de si timide: c'est l'orgueil qui n'ose pas dire ses secrets, et qui, dans les égards qu'il a pour les autres, se quitte pour se reprendre. Le christianisme nous donne l'habitude de soumettre cet orgueil; le monde nous donne l'habitude de le cacher. Avec le peu de vertu que nous avons, que deviendrions-nous, si toute notre ame se mettoit en liberté, et si nous n'étions : pas attentifs aux moindres paroles, aux moindres signes, aux moindres gestes? Or, quand des hommes d'un caractère respecté manifestent des emportements que les gens du monde n'oseroient mettre au jour, ceux-ci commencent à se croire meilleurs qu'ils ne sont en effet; ce qui est un très-' grand mal.

Nous autres gens du monde sommes si foibles, que nous méritons extrêmement d'être ménagés. Ainsi, lorsqu'on nous fait voir toutes les marques extérieures des passions violentes, que veut-on que nous pensions de l'intérieur? Peut-on espérer que nous, avec notre témérité ordinaire de juger, ne jugions pas?

On peut avoir remarqué, dans les disputes et les conversations, ce qui arrive aux gens dont l'esprit est dur et difficile: comme ils ne combattent pas pour s'aider les uns les autres, mais pour se jeter à terre, ils s'éloignent de la vérité, non pas à proportion de la grandeur ou de la petitesse de

leur esprit, mais de la bizarrerie ou de l'inflexibilité plus ou moins grande de leur caractère. Le
contraire arrive à ceux à qui la nature ou l'éducation ont donné de la douceur: comme leurs disputes sont des secours mutuels, qu'ils concourent
au même objet, qu'ils ne pensent différemment
que pour parvenir à penser de même, ils trouvent
la vérité à proportion de leurs lumières; c'est la
récompense d'un bon naturel.

QUAND un homme écrit sur les matières de religion, il ne faut pas qu'il compte tellement sur la piété de ceux qui le lisent, qu'il dise des choses contraires au bon sens; parce que, pour s'accréditer auprès de ceux qui ont plus de piété que de lumières, il se décrédite auprès de ceux qui ont plus de lumières que de piété.

Et comme la religion se défend beaucoup par elle-même, elle perd plus lorsqu'elle est mal défendue que lorsqu'elle n'est point du tout défendue.

S'IL arrivoit qu'un homme, après avoir perdu ses lecteurs, attaquât quelqu'un qui eût quelque réputation, et trouvât par là le moyen de se faire lire, on pourroit peut-être soupçonner que, sous prétexte de sacrifier cette victime à la religion, il la sacrifieroit à son amour-propre.

La manière de critiquer dont nous parlons est la chose du monde la plus capable de borner l'étendue, et de diminuer, si j'ose me servir de ce terme, la somme du génie national. La théologie a ses bornes, elle a ses formules; parce que, les vérités qu'elle enseigne étant connues, il faut que les hommes s'y tiennent, et on doit les empêcher de s'en écarter : c'est là qu'il ne faut pas que le génie prenne l'essor; on le circonscrit, pour ainsi dire, dans une enceinte. Mais c'est se moquer du monde de vouloir mettre cette même enceinte autour de ceux qui traitent les sciences humaines. Les principes de la géométrie sont très-vrais; mais si on les appliquoit à des choses de goût, on feroit déraisonner la raison même. Rien n'étouffe plus la doctrine que de mettre à toutes les choses une robe de docteur : les gens qui veulent toujours enseigner empêchent beaucoup d'apprendre: il n'y a point de génie qu'on ne rétrécisse, lorsqu'on l'enveloppera d'un million de scrupules vains. Avezvous les meilleures intentions du monde? on vous forcera vous même d'en douter. Vous ne pouvez plus être occupé à bien dire, quand vous êtes effrayé par la crainte de dire mal, et qu'au lieu de suivre votre pensée vous ne vous occupez que des termes qui peuvent échapper à la subtilité des critiques. On vientinous mettre un béguin sur la tête, pour nous dire à chaque mot : Prenez garde de tomber; vous voulez parler comme vous, je veux que vous parliez comme moi. Va-t-on prendre

l'essor? ils vous arrêtent par la manche. A-t-on de la force et de la vie? on vous l'ôte à coups d'épingle. Vous élevez-vous un peu? voilà des gens qui prennent leur pied ou leur toise, lèvent la tête, et vous crient de descendre pour vous mesurer. Courez-vous dans votre carrière? ils voudront que vous regardiez toutes les pierres que les fourmis ont mises sur votre chemin: il n'y a ni science ni littérature qui puisse résister à ce pédantisme. Notre siècle a formé des académies: on voudra nous faire rentrer dans les écoles des siècles ténébreux. Descartes est bien propre à rassurer ceux qui, avec un génie infiniment moindre que le sien, ont d'aussi bonnes intentions que lui. Ce grand homme fut sans cesse accusé d'athéisme; et l'on n'emploie pas aujourd'hui contre les athées de plus forts arguments que les siens.

Du reste nous ne devons regarder les critiques comme personnelles que dans les cas où ceux qui les font ont voulu les rendre telles. Il est très-permis de critiquer les ouvrages qui ont été donnés au public, parce qu'il seroit ridicule que ceux qui ont voulu éclairer les autres, ne voulussent pas être éclairés eux-mêmes. Ceux qui nous avertissent sont les compagnons de nos travaux. Si le tritique et l'auteur cherchent la vérité, ils ont le même intérêt; car la vérité est le bien de tous les hommes: ils seront des confédérés, et non pas des ennemis.

C'EST avec grand plaisir que je quitte la plume: on auroit continué à garder le silence, si, de ce qu'on le gardoit, plusieurs personnes n'avoient conclu qu'on y étoit réduit

\* Après cette résutation victorieuse, les mêmes solliculaires essayèrent de l'entraîner encore dans l'arène. La satyre de la Défense de l'Esprit des lois parut le 24 avril et le premier mai 1750. Montesquieu confondit ses ennemis par son silence, comme il les avoit accablés par sa désense. On lui a faussement attribué la Suite de la Désense de l'Esprit des lois, qui parut en 1752: elle étoit de M. la Beaumelle. Voyez les lettres de Montesquieu à l'abbé de Guasco, au 7e, volume.

# ÉCLAIRCISSEMENTS

#### SUR

## L'ESPRIT DES LOIS,

I.

Quelques personnes ont fait cette objection: Dans le livre de l'Esprit des lois c'est l'honneur ou la crainte qui sont le principe de certains gouvernements, non pas la vertu; et la vertu n'est le principe que de quelques autres: donc les vertus chrétiennes ne sont pas requises dans la plûpart des gouvernements.

Voici la réponse. L'auteur a mis cette note au chapitre V du livre troisième: " Je parle ici " de la vertu politique, qui est la vertu morale, " dans le sens qu'elle se dirige au bien général; " fort peu des vertus morales particulières; et " point du tout de cette vertu qui a du rapport

" aux vérités révélées." Il y a au chapitre suivant une autre note qui renvoie à celle-ci; et, aux chapitres II et III du livre cinquième, l'auteur a défini sa vertu, l'amour sacré de la patrie. Il définit l'amour de la patrie, l'amour de l'égalité et de la frugalité. Tout le livre cinquième pose sur ces principes. Quand un écrivain a défini un mot dans son ouvrage, quand il a donné, pour me servir de cette expression, son dictionnaire, ne faut il pas entendre ses paroles suivant la signification qu'il leur a donnée?

Le mot de vertu, comme la plûpart des mots de toutes les langues, est pris dans diverses acceptions: tantôt il signifie les vertus chrétiennes, tantôt les vertus païennes; souvent une certaine vertu chrétienne, ou bien une certaine vertu païenne; quelquefois la force; quelquefois, dans quelques langues, une certaine capacité pour un art ou de certains arts. C'est ce qui précède ou ce qui suit ce mot qui en fixe la signification. Ici l'auteur a fait plus; il a donné plusieurs fois sa définition. On n'a donc fait l'objection que parce qu'on a lu l'ouvrage avec trop de rapidité.

## II.

AUTEUR a dit au livre II, chapitre III: "La " meilleure aristocratie est celle où la partie du " peuple qui n'a point de part à la puissance est " si petite et si pauvre, que la partie dominante " n'a aucun intérêt à l'opprimer. Ainsi, quand " Antipater établit à Athènes que ceux qui n'au-" roient pas deux mille drachmes seroient exclus " du droit de suffrage , il forma la meilleure , aristocratie qui fût possible; parce que ce cens " étoit si petit, qu'il n'excluoit que peu de gens, et " personne qui eût quelque considération dans la . cité. Les familles aristocratiques doivent donc " être peuple autant qu'il est possible. Plus une " aristocratie approchera de la démocratie, plus " elle sera parfaite; et elle le deviendra moins, à . mesure qu'elle approchera de la monarchie. ..

DANS une lettre insérée dans le journal de Trévoux, du mois d'avril 1749, on a objecté à l'auteur sa citation même. On a, dit-on, devant les yeux l'endroit cité: et on y trouve qu'il n'y avoit que neuf mille personnes qui eussent le cens prescrit par Antipater; qu'il y en avoit vingt-deux mille qui ne l'avoient pas : d'où l'on conclut que l'auteur applique mal ses citations, puisque, dans

a Diodore, liv. XVIII, p. 601, édition de Rhodoman.

cette république d'Antipater, le petit nombre étoit dans le cens, et que le grand nombre n'y étoit pas.

## RÉPONSE.

IL eût été à désirer que celui qui a fait cette critique eût fait plus d'attention, et à ce qu'a dit l'auteur, et à ce qu'a dit Diodore.

- 1º. Il n'y avoit point vingt-deux mille personnes qui n'eussent pas le cens dans la république d'Antipater: les vingt-deux mille personnes dont parle Diodore furent reléguées et établies dans la Thrace; et il ne resta, pour former cette république, que les neuf mille citoyens qui avoient le cens, et ceux du bas peuple qui ne voulurent pas partir pour la Thrace. Le lecteur peut consulter Diodore.
- 2°. Quand il seroit resté à Athènes vingt-deux mille personnes qui n'auroient pas eu le cens, l'objection n'en seroit pas plus juste. Les mots de grand et de petit sont relatifs. Neuf mille souverains dans un état font un nombre immense; et vingt-deux mille sujets dans le même état font un nombre infiniment petit.

FIN DE LA DÉFENSE.

## REMERCIEMENT

## SINCÈRE

# A UN HOMME CHARITABLE;

# ATTRIBUÉ A VOLTAIRE \*.

Vous avez rendu service au genre humain, en vous déchaînant sagement contre des ouvrages faits pour le pervertir. Vous ne cessez d'écrire contre l'Esprit des lois; et même il paroît à votre

\* Voltaire à consigné dans tous ses ouvrages le sentiment profond d'admiration, dont il étoit pénétré pour Montesquieu. 30 Ce sera à jamais, dit-il, un génie heureux et profond, qui 30 pense et fait penser. Son livre devroit être le bréviaire de 30 ceux qui sont appelés à gouverner les autres.... Il restera, 30 et les folliculaires seront oubliés 4....

55 Montesquieu fut compté b parmi les hommes les plus il56 lustres du dix-huitième siècle..... Sa gloire fut celle de l'És57 prit des lois. Les ouvrages des Grotius et des Pufendorff n'és58 toient que des compilations; celui de Montesquieu parut être
59 celui d'un homme d'état, d'un philosophe, d'un bel esprit
50 d'un citoyen. Presque tous ceux qui étoient les juges natu50 rels d'un tel livre, gens de lettres, gens de loi de tous les
50 pays, le regardèrent et le regardent encore comme le code de
50 la raison et de la liberté...... Il se trouva des écrivains
50 qui prétendirent se signaler contre ce livre, dans l'espérance

a Lettre 89.e de Voltaire à M..... 1759.

b Commentaire sur l'Esprit des lois, Législation, tome premier, page 1.

style que vous êtes l'ennemi de toute sorte d'esprit. Vous avertissez que vous avez préservé le monde du venin répandu dans l'Essai sur l'homme de Pope, livre que je ne cesse de relire pour me convaincre de plus en plus de la force de vos raisons et de l'importance de vos services. Vous ne vous amusez pas, monsieur, à examiner le fond de l'ouvrage sur les lois, à vérifier les citations, à discuter s'il y a de la justesse, de la profondeur, de la clarté, de la sagesse; si les chapitres naissent les uns des autres, s'ils forment un tout ensemble; si enfin ce livre, qui devroit être utile, ne seroit pas, par malheur, un livre agréable.

Vous allez d'abord au fait; et, regardant M. de Montesquieu comme le disciple de Pope, vous les regardez tous deux comme les disciples de Spinosa. Vous leur reprochez avec un zèle merveilleux d'être athées, parce que vous découvrez,

de réussir à la faveur de son nom, comme les insectes s'attachent à la poursuite de l'homme, et se nourrissent de sa substance..... Les trois doigts qui avoient écrit l'Ésprit des lois
s'abaissèrent jusqu'à écraser, par la force de la raison et à
coups d'épigrammes, la guêpe convulsionnaire qui l'avoit piqué.....a Le principal mérite de l'Esprit des lois est l'amour des lois qui y règne, et cet amour des lois est fondé
sur l'amour du genre humain. On doit le mettre au rang
des livres originaux qui ont illustré le siècle de Louis XIV,
et qui n'ont aucun modèle dans l'antiquité.

( Note des Éditeurs de l'édition en 5 vol. in-4. )

a Siècle de Louis XIV.

dites-vous, dans toute leur philosophie, les principes de la religion naturelle. Rien n'est assurément, monsieur, ni plus charitable, ni plus judicieux, que de conclure qu'un philosophe ne connoît point de Dieu, de cela même qu'il pose pour principe, que Dieu parle au coeur de tous les hommes.

Un honnête homme est le plus noble ouvrage de Dieu, dit le célèbre poète philosophe. Vous vous élevez au-dessus de l'honnête homme. Vous confondez ces maximes funestes, que la divinité est l'auteur et le lien de tous les êtres; que tous les hommes sont frères; que Dieu est leur père commun; qu'il faut ne rien innover dans la religion, ne point troubler la paix établie par un monarque sage; qu'on doit tolérer les sentiments des hommes, ainsi que leurs défauts. Continuez. monsieur; écrasez cet affreux libertinage, qui est, au fond, la ruine de la société. C'est beaucoup que, par vos gazettes ecclésiastiques, vous ayez saintement essayé de tourner en ridicule toutes les puissances: et, quoique la grace d'être plaisant vous ait manqué, volenti et conanti, cependant vous avez le mérite d'avoir fait tous vos efforts pour écrire agréablement des invectives. Vous avez voulu quelquefois réjouir des saints : mais vous avez souvent essayé d'armer chrétiennement les fidèles les uns contre les autres. Vous prêchez le schisme pour la plus grande gloire de Dieu. Tout cela est très-édifiant; mais ce n'est point encore assez.

Vous n'avez rien fait qu'à demi, si vous ne parvenez pas à faire brûler les livres de Pope, de Locke et de Bayle, l'Esprit des lois, etc. dans un bûcher auquel on mettra le feu avec un paquet de nouvelles ecclésiastiques.

En effet, monsieur, quels maux épouvantables n'ont pas fait dans le monde une douzaine de vers répandus dans l'Essai sur l'homme de ce scélérat de Pope, cinq ou six articles du dictionnaire de cet abominable Bayle, une ou deux pages de ce coquin de Locke, et d'autres incendiaires de cette espèce? Il est vrai que ces hommes ont mené une vie pure et innocente, que tous les honnêtes gens les chérissoient et les consultoient; mais c'est par-là qu'ils sont dangereux. Vous voyez leurs sectateurs, les armes à la main, troubler les royaumes, porter par-tout le flambeau des guerres civiles. Montaigne, Charron, le président de Thou, Descartes, Gassendi, Rohaut, le Vayer, ces hommes affreux qui étoient dans les mêmes principes, bouleversérent tout en France. C'est leur philosophie qui fit donner tant de batailles, et qui causa la Saint - Barthélemy: c'est leur esprit de tolérantisme qui est la ruine du monde; et c'est votre saint zele qui répand par-tout la douceur de la concorde.

Vous nous apprenez que tous les partisans de la religion naturelle sont les ennemis de la religion chrétienne. Vraiment, monsieur, vous avez fait là une belle découverte! Ainsi, des que je verrai un homme sage qui, dans sa philosophie,

reconnoîtra par-tout l'Être suprême, qui admirera la Providence dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit, dans la production des mondes et dans celle des insectes, je conclurai de-là qu'il est impossible que cet homme soit chrétien. Vous nous avertissez qu'il faut penser ainsi aujourd'hui de tous les philosophes. On ne pouvoit certainement rien dire de plus sensé et de plus utile au christianisme, que d'assurer que notre religion est bafouée dans toute l'Europe par tous ceux dont la profession est de chercher la vérité. Vous pouvez vous vanter d'avoir fait là une réflexion, dont les conséquences seront bien avantageuses au public.

Que j'aime encore votre colère contre l'auteur de l'Esprit des lois, quand vous lui reprochez d'avoir loué les Solon, les Platon, les Socrate, les Aristide, les Cicéron, les Caton, les Épictète, les Antonin et les Trajan! On croiroit, à votre dévote fureur contre ces gens-là, qu'ils ont tous signé le formulaire. Quels monstres, monsieur, que tous ces grands hommes de l'antiquité! Brûlons tout ce qui nous reste de leurs écrits, avec ceux de Pope et de Locke, et de M. de Montesquieu. En effet, tous ces anciens sages sont vos ennemis; ils ont tous été éclairés par la religion naturelle. Et la vôtre, monsieur, je dis la vôtre en particulier, paroît si fort contre la nature, que je ne m'étonne pas que vous détestiez sincèrement tous ces illustres réprouvés, qui ont fait, je ne sais comment, tant de bien à la terre.

Remerciez bien Dieu de n'avoir rien de commun, ni avec leur conduite, ni avec leurs écrits.

Vos saintes idées sur le gouvernement politique sont une suite de votre sagesse. On voit que vous connoissez les royaumes de la terre tout comme le royaume des cieux. Vous condamnez, de votre autorité privée, les gains que l'on fait dans les risques maritimes. Vous ne savez pas probablement ce que c'est que l'argent à la grosse; mais vous appelez ce commerce usure. C'est une nouvelle obligation que le roi vous aura d'empêcher ses sujets de commercer à Cadix. Il faut laisser cette oeuvre de Satan aux Anglais et aux Hollandais, qui sont déjà damnés sans ressource. Je voudrois, monsieur, que vous nous dissiez combien vous rapporte le commerce sacré de vos nouvelles ecclésiastiques. Je crois que la bénédiction répandue sur ce chef-d'oeuvre peut bien faire monter le profit à trois cents pour cent. a point de commerce profane qui ait jamais si bien rendu.

Le commerce maritime, que vous condamnez, pourroit être excusé peut-être en faveur de l'utilité publique, de la hardiesse d'envoyer son bien dans un autre hémisphère, et du risque des naufrages. Votre petit négoce a une utilité plus sensible; il demande plus de courage, et expose à de plus grands risques.

Quoi de plus utile, en effet, que d'instruire l'univers, quatre fois par mois, des aventures de quelques cleres tonsurés? Quoi de plus courageux

# 86 REMERCIEMENT SINCÈRE, etc.

que d'outrager votre roi et votre archevêque? Et quel risque, monsieur, que ces petites humiliations que vous pourriez essuyer en place publique! Mais je me trompe; il y a des charmes à souffrir pour la bonne cause. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes: et vous me paroissez tout fait pour le martyre, que je vous souhaite cordialement, étant votre très-humble et trèsobéissant serviteur.

A Marseille, le 17 mai 1750.

# TABLE DES MATIÈRES.

Contenues dans l'Esprit des Lois et dans la Défense.

# TABLE

# DES MATIERES

Contenues dans L'ESPRIT DES LOIS et dans la Dépense.

Le premier chiffre indique le tome, le second la page.

#### A.

Assares. Pourquoi les rois de France en abandonnerent les élections, tome III, page 379.

Abbés. Menoient autrefois leurs vassaux à la guerre, III, 295. Pourquei leurs vassaux n'étoient pas menés à la guerre par le comte, III, 299.

Abondance et rareté de l'or et de l'argent relatives, abendance et rareté réelles, II, 342, 343.

Abyssins. Les suites qui résultent de la riguour de leur carême, prouvent que la religion devroit ne pas ôter la défense naturelle par l'austérité des pratiques de pure discipline, III, 60.

Accusateurs. Précautions que l'on doit prendre pour garantir les citoyens de leurs calomnies: exemples tirés d'Athènes et de Rome, II, 28, 29. S'ils accusent devant le prince et non devant les magistrats, c'est une preuve de calomnie. Exception à cette règle, II, 35. Du temps des combats judiciaires, plusieurs ne pouvoient pas se battre contre un seul accusé, III, 170. Quand étoient obligés de combattre pour leurs témoins provoqués par l'accusé, III, 177.

Accusations. A qui la faculté de les porter doit être confiée, suivant la nature du gouvernement, I, 230. Il, 23. Celles de magie et d'hérésie doivent être poursuivies avec une grande circonspection. Preuves d'absurdités et de cruautés qui peuvent résulter de la poursuite indiscrète de ces accusations. Combien on doit se défier de celles qui sont fondées sur la haine publique, II, 8, o. L'équité naturelle demande que le degré de preuves soit proportionné à la grandeur de l'accusation, IV, 5-15. Accusation publique. Ce que c'est. Précautions nécessaires

pour en prévenir les abus dans un état populaire, II, 29. Quand et pourquoi elle cessa d'avoir lieu à Rome

contre l'adultère, I, 272.

Accusés. Doivent, dans les grandes accusations, pouvoir, concurremment avec la loi, se choisir leurs juges, I, Combien il faut de témoins et de voix pour leur condamnation, II, 4. Pouvoient, à Rome et à Athènes, se retirer avant le jugement, H, to. C'est une chose injuste de condamner celui qui nie, et de sauver celui qui avoue, III, 75. Comment se justifient sous les lois saliques et autres lois barbares, III, 145 et suivantes. Du temps des combats judiciaires, un seulne pouvoit pas se battre contre plusieurs accusateurs, III, 170. Ne produisent point de témoins en France: ils en produisent en Angleterre: de la vient on'en France les faux témoins sont punis de mort; en Angleterre non; III, 242.

Achat (Commerce d'), II, 331.

Achim. Pourquoi tout le monde y cherche à se vendre, II, 98.

- Acilia (la loi). Les circonstances dans lesquelles cette loi fut rendue, en font une des plus sages qu'il y ait, I, 241.
- Acquisitions des gens de main-morte. Ce seroit une imbécillité que de soutenir qu'on ne doit pas les borner, III, 42, 43. Voyez Clergé, Mongstères.
- Actions des hommes. Ce qui les fait estimes dans une monarchie, I, 144. Causes des grandes actions des anciens, I, 150.
- Actions judiciaires. Pourquoi introduites à Rome et dans la Grèce, I, 222.
- Actions de bonne foi. Pourquoi introduites à Rome par les préteurs, et admises en France, I, 222.
- Actions, tant civiles que criminelles. Étpient autrefois décidées par la voie du combat judiciaire, III, 161 et suivantes.
- Adalingues. Avoient chez les Germains la plus forte composition, III, 306.
- ADBLHARD. C'est ce favori de Louis le Débounaire qui a perdu ce prince par les dissipations qu'il lui a faix faire, III, 394.
- Adoption. Pernicieuse dans une aristocratie, I, 184. Sa faisoit chez les Germains par les armes, H, 185.
- Adulation. Comment l'honneur l'autorise dans une monarchie, I, 145.
- Adultère. Combien il est utile que l'accusation en soit publique dans une démocratie, I, 176. Étoit soumis à Rome à une accusation publique: pourquoi, I, 271. Quand et pourquoi il n'y fut plus soumis à Rome, I, 271, 272. Auguste et Tibère n'infligèrent que dans certains cas les peines prononcées par leurs proposes lois contre ce crime, I, 275. Ce crime se multiplie en raison de la diminution des mariages, II, 129. Il est

contre la nature de permettre aux enfans d'accuser leur mère ou leur belle-mère de ce crime, III, 63. La demande en séparation pour raison de ce crime doit être accordée au maci seulement, comme fait le droit civil; et non aux deux conjoints, comme a fait le droit canonique, III, 70.

Adultérins. Il n'est point question de ces sortes d'enfans à la Chine, ni dans les autres pays de l'orient: pourquoi, II, 385.

Ærarii. Qui l'on nommoit ainsi à Rome, III, 111.

Affranchis. Inconvéniens de leur trop grand nombre, II, 113. Sagesse des lois romaines à leur égard: part qu'elles leur laissoient dans le gouvernement de la république, II, 115. Loi abominable que leur grand nombre fit passer chez les Volsiniens, II, 114. Pourquoi ils dominent presque toujours à la cour des princes et chez les grands, II, 116.

Affranchissemens. Règles que l'on doît suivre à cet égard dans les différens gouvernemens, II, 113 et suiv.

Affranchissement des serfs. Est une des sources des coutumes de France, III, 230.

Afrique. Il y naît plus de filles que de garçons: la polygamie peut donc y avoir lieu, II, 123. Pourquoi il est et sera toujours si avantageux d'y commercer, II, 258, 259. Du tour de l'Afrique, II, 288 et suiv. Description de ses côtes, ibid. Comment en y commerçoit avant la découverte du cap de Bonne-Espérance, ibid. Ce que les Romains en connoissoient, ibid. et suiv. Ce que Ptolemée le géographe en connoissoit, ibid. Le voyage des Phéniciens et d'Eudoxe autour de l'Afrique étoit regardé comme fabuleux par Ptolemée: erreur singulière de ce géographe à cet égard, II, 290. Les anciens en connoissoient bien l'intérieur

et mal les côtes: nous en connoissons bien les côtes et mal l'intérieur, ibid. Description de ses côtes occidentales. ibid. et suiv. Les noirs y ont une monnoie sans en avoir aucune, II, 340. Comparaison des mœurs de ses habitans chrétiens avec ceux qui ne le sont pas. III, 7.

Agilolfingues. Ce que c'étoit chez les Germains: leurs prérogatives, III, 306.

Agnats. Ce que c'étoit à Rome: leurs droits sur les successions, III, 107.

AGOBARD. Sa fameuse lettre à Louis le Débonnaire prouve que la loi salique n'étoit point établie en Bourgogne, III. 129. Elle prouve aussi que la loi de Gondebaud subsista long-temps chez les Bourguignons, III, 142. Semble prouver que la preuve par le combat n'étoit point en usage chez les Francs: elle y étoit cependant en usage, III, 154.

Agraire. Voyez Loi agraire.

Agriculture. Doit-elle, dans une république, être regardée comme une profession servile? I, 159. Étoit interdite aux citoyens dans la Grèce, ibid. Honorée à la Chine, II, 77.

Aitul. Les petits-enfans succédoient à l'aiteul paternel et non à l'aïeul maternel: raison de cette disposition des loix romaines, III, 101.

Ainesse (Droit d'). Ne doit pas avoir lieu entre les nobles dans l'aristocratie, I, 184. Ce droit, qui étoit inconnu sous la première race de nos rois, s'établit avec la perpétuité des fiefs, et passa même à la couronne, qui fut regardée comme un fief, III, 418.

Air de cour. Ce que c'est dans une monarchie, I, 146. AISTULPHE. Ajouta de nouvelles lois à celles des Lombards, III, 120.

ALARIC. Fit faire une compilation du code Théodosien, qui servit de lois aux Romains de ses états, III, 127.

ALCIBIADE. Ce qui l'a rendu admirable, I, 166.

Alcoran. Ce livre n'est pas inutile à la liberté dans les pays despotiques, II, 40. Gengis-kan le fait fouler aux pieds de ses chevaux, III, 38.

Alep (caravane d'). Sommes immenses qu'elle porte en Arabie, II, 307.

Aleux. Comment furent changes en fiefs, III, 362. es suiv. III, 402 et suiv.

ALEXANDRE. Son empire fut divisé, parce qu'il étoit trop grand pour une monarchie, I, 304. Bel usage qu'il fit de sa conquête de la Bactriane, I, 330. Sagesse de sa conduite pour conquérir et pour conserver ses conquêtes, I, 135 et suiv. Comparé à César, I, 344. conquéte: révolution qu'elle causa dans le commerce. Ses découvertes, ses projets de commerce, et ses travaux, II, 275 et suiv. A-t-il voulu établir le siège de son empire dans l'Arabie? II, 279. Commerce des rois grecs qui lui succédèrent, II, 280 et suiv. Voyage de sa flotte, II, 286. Pourquoi il n'attaqua pas les colonies grecques établies dans l'Asie: ce qui en résulta, II, 200. Révolution que sa mort causa dans le commerce, II, 309 et suiv. On peut prouver, en suivant la méthode de M. l'abbé Dubos, qu'il n'entra point dans la Perse en conquérant, mais qu'il y fut appelé par les peuples, III, 329.

ALEXANDRE empereur. Ne veut pas que le crime de lésemajesté indirect ait lieu sous son règne, II, 15.

Alexandrie. Le frère y pouvoit épouser sa sœur, soit utérine, soit consanguine, Î, 169. Où et pourquoi elle fut bâtie, II, 278.

Alger. Les femmes y sont nubiles à neuf ans: esses doivent donc être esclaves, II, 119. On y est si corrompu,

qu'il y a des sérails où il n'y a pas une femme, II, 126. La dureté du gouvernement fait que chaque père de famille y a un trésor enterré, II, 334.

Aliénation des grands offices et des fiefs. S'étant introduite, diminua le pouvoir du roi, III, 410.

Allemagne. République fédérative, et par là regardée en Europe comme éternelle, I, 312. Sa république fédérative plus imparfaite que celle de Hollande et de Suisse. I. 714. Pourquoi cette république fédérative subsiste maleré le vice de sa constitution, ibid. Sa situation vers le milieu du règne de Louis XIV contribua à la grandeur relative de la France, I, 321. Inconvéniens d'un usage qui se pratique dans ses diètes, I, 357. Quelle sorte d'esclavage y est établie, II, 102. Ses mines sont utiles, parce qu'elles ne sont pas abondantes, II, 328. Origine des grands fiefs que les ecclésiastiques y possèdent. III. 389. Pourquoi les fiefs y ont plus long-temps conservé leur constitution primitive qu'en France, III, 415. L'empire y est resté électif, parce qu'il a conservé la nature des anciens fiefs, III, AIT et suiv.

Allemands. Les lois avoient établi un tarif pour régler chez eux les punitions des différentes insultes que l'on pouvoit faire aux femmes, II, 86. Ils tenoient toujours leurs esclaves armés, et cherchoient à leur élever le courage, II, 108: Quand et par qui leurs lois furent rédigées, III, 118. Simplicité de leurs lois : cause de cette simplicité, III, 119. Leurs lois criminelles étoient faites sur le même plan que les lois ripuaires, III, 145. Voyez Ripuaires,

Alliances. L'argent que les princes emploient pour en acheter est presque toujours perdu, II, 61.

Allie. Ce qu'on appeloit ainsi à Rome, II, 377. Allodiales (terres). Leur origine, III, 294.

Ambassadeurs. Ne sont soumis ni aux lois ní au prince du pays où ils sont: comment leurs fautes doivent être punies, III, 93.

Ambition. Est fort utile dans une monarchie, I, 136. Celle des corps d'un état ne prouve pas toujours la corruption des membres, III, 221.

Ame. Il est également utile ou pernicieux à la société civile de la croire mortelle ou immortelle, suivant les différentes conséquences que chaque secte tire de ses principes à ce sujet, III, 24, 25. Le dogme de son immortalité se divise en trois branches, ibid.

Amendement des jugemens. Ce que c'étoit: par qui cette procédure fut établic: à quoi fut substituée. III. 105.

Amendes. Les seigneurs en payoient autrefois une de soixante livres, quand les sentences de leurs juges étoient réformées sur l'appel: abolition de cet usage absurde. III, 201. Suppléoient autrefois à la condamnation des dépens pour arrêter l'esprit processif, III, 204 et suin.

Américains. Raisons admirables pour lesquelles les Espagnols les ont mis en esclavage, II, 94 et 95. Conséquences funestes qu'ils tiroient du dogme de l'immortalité de l'ame, III, 24, 25.

Amérique. Les crimes qu'y ont commis les Espagnols avoient la religion pour prétexte, II, 95. C'est sa fertilité qui y entretient tant de nations sauvages. II. 160. Sa découverte: comment on y fait le commerce, II, 318 et suiv. Sa découverte a lié les trois autres parties du monde: c'est elle qui fournit la matière du commerce, II, 122 et suiv. L'Espagne s'est appauvrie par les richesses qu'elle en a tirées, II, 323 et suiv. découverte

découverte a favorisé le commerce et la navigation de l'Europe, II, 337. Pourquoi sa découverte diminua de moitié le prix de l'usure, II, 338. Quel changement sa découverte a du apporter dans le prix des marchandises, II, 342. Les femmes s'y faisoient avorter pour épargner à leurs enfans les cruautés des Espagnols, II, 391. Pourquoi les sauvages y sont si peu attachés à leur prepre religion, et sont si zélés pour la nôtre, quand ils l'ont embrassée, III, 38, 39.

Amimones. Magistrats de Gnide: inconvéniens de leur indépendance, I, 363.

Amortissement. Il est essentiel, pour un état qui doit des rentes, d'avoir un fonds d'amortissement, II, 367.

Amortissement (droit d'). Son utilité: la France doit sa prospérité à l'exercice de ce droit: il faudroit encore l'y augmenter, III, 43, 44.

AMPHYCTION. Auteur d'une loi qui est en contradiction avec elle-même, III, 236.

Amour. Raisons physiques de l'insensibilité des peuples du nord, et de l'emportement de ceux du midi pour ses plaisirs, II, 71, 72. A trois objets, et se porte plus ou moins vers chacun d'eux, selon les circonstances, dans chaque siècle et dans chaque nation, III, 167.

Amour anti-physique. Naît souvent de la polygamie, II,

Amour de la patrie. Produit la bonté des mœurs, I, 163. Ce que c'est dans la démocratie, Î, 164 et suiv.

ANASTASE, empereur. Sa clémence est portée à un excès dangereux, Î, 253.

Anciens. En quoi leur éducation étoit supérieure à la nôtre, I, 150, 151. Pourquoi ils n'avoient pas une idée claire du gouvernement monarchique, I, 370, 371. Leur commerce, II, 262.

7:

ANTUS ASELLUS. Pourquoi il put, contre la lettre de la loi voconienne, instituer sa fille unique héritière, III,

Angles. Tarif des compositions de ce peuple, III, 306. Angleterre. Fournit la preuve qu'une démocratie ne peut s'établir sans yertu, I, 128. Pourquoi les emplois militaires y sont toujours unis avec les magistratures .: I. 210. Comment on y juge les criminels, I, 220. Pourquoi il y a dans ce pays moins d'assassinats qu'ailleurs. I, 247. Peut-il y avoir du luxe dans ce royaume? I, 264. Pourquoi la noblesse y défendit si fort Charles premier, I, 293. Sa situation vers le milieu du règne de Louis XIV contribua à la grandeur relative de la France, I, 321. Objet principal de son gouvernement, 1, 352. Description de sa constitution, I, ibid. et saiv. Conduite qu'y doivent tenir ceux qui y représentent le peuple, I, 358. Le système de son gouvernement est tiré du livre des Mœurs des Germains par Tacite: quand ce système périra, I, 368, 369. Sentiment de l'auteur sur la liberté de ces peuples, et sur la question de savoir si son gouvernement est préférable aux autres, ibid. et suiv. Les jugemens s'y font à peu près comme ils se faisoient à Rome du temps de la république. I. 390. Comment et dans quel cas on y prive un citoven de sa liberté pour conserver celle de tous, II, 28. On v lève mieux les impôts sur les boissons qu'en France, II. 50. Avances que les marchands y font à l'état. II. Effet du climat de ce royaume, II, 85. Dans quelques petits districts de ce royaume, la succession appartient au dernier des mâles; raison de cette loi, II, 170. Effets qui ont dû suivre, caractère qui a dû se former, et manières qui résultent de sa constitution, II, 216. Le climat, a produit ses loix en partie, II, 217,

218. Causes des inquiétudes du peuple, et des rumeurs qui en sont l'effet: leur utilité, ibid et suiv. Pourquoi le roi y est souvent obligé de donner sa confiance à ceux qui l'ont le plus choqué, et de l'ôter à ceux qui l'ont le mieux servi, ibid. Pourquoi on y voit tant d'écrits, II, 220. Pourquoi on y fait moins de cas des vertus militaires que des vertus civiles. II. 221. Causes de son commerce, de l'économie de ce commerce, de sa jalousie sur les autres nations, ibid. Comment elle gouverne ses colonies, II, 223, 224. Comment elle gouverne l'Irlande, ibid. Source et motifs de ses forces supérieures de mer, de sa fierté, de son influence dans les affaires de l'Europe, de sa probité dans les négociations: pourquoi elle n'a ni places fortes, ni armées de terre, ibid. et suiv. Pourquoi son roi est presque toujours inquiété au dedans et respecté au dehors, ibid. et suiv. Pourquoi le roi, y avant une autorité si bornée, a tout l'appareil et tout l'extérieur d'une puissance absolue, II, 225. Pourquoi il y a tant de sectes de religion: pourquoi ceux qui n'en ont aucune, ne veulent pas qu'on les oblige à changer celle qu'ils auroient, s'ils en avoient une: pourquoi le catholicisme y est haï; quelle sorte de persécution il y essuie, ibid. et suiv. Pourquoi les membres du clergé v ont des mœurs plus régulières qu'ailleurs; pourquoi ils font de meilleurs ouvrages pour prouver la révélation et la providence: pourquoi on aime mieux leur laisser leurs abus que de souffrir qu'ils deviennent réformateurs, II, 226. Les rangs y sont plus séparés, et les personnes plus confondues qu'ailleurs, ibid. et suiv. Le gouvernement y fait plus de cas des personnes utiles que de celles qui ne font qu'amuser, ibid. Son luxe est un luxe qui lui

est particulier, II, 226. Il y a peu de politesse: pourquoi, ibid. et suiv. Pourquoi les femmes y sont timides et vertueuses, et les hommes débauchés, II, 229. Pourquoi il y a beaucoup de politiques, ibid. et suiv. Son esprit sur le commerce, II, 239, 246. C'est le pays du monde où l'on a le mieux su se prévaloir de la religion, du commerce et de la liberté, ibid. Entraves dans lesquelles elle met ses commerçans: liberté qu'elle donne à son commerce, II, 243. La facilité singulière du commerce y vient de ce que les douanes y sont en régie, II, 244. Excellence de sa politique touchant le commerce en temps de guerre, II, 245. La faculté qu'on y a accordée à la noblesse de pouvoit faire le commerce, est ce qui a le plus contribué à affoiblir la monarchie, II, 251. Elle est ce qu'Athènes auroit dù être, II, 271. Conduite injuste et contradictoire que l'on y tint contre les Juifs dans les siècles de barbarie, II, 315 et suiv. C'est elle qui, avec la France et la Hollande, fait tout le commerce de l'Europe, II, 223. Dans le temps de la rédaction de sa grande chartre, tous les biens d'un Anglois représentoient de la monnoie, II, 334. La liberté qu'y ont les filles sur le mariage, y est plus tolérable qu'ailleurs, II, 189. L'augmentation des pâturages y diminue le nombre des habitans, II, 393. Combien y vaut un homme, II, 399. L'esprit de commerce et d'industrie s'v est établi par la destruction des monastères et des hôpitaux, II, 425 et suiv. Loi de ce pays touchant les mariages contraires à la nature, III, 62. Origine de l'usage qui veut que tous les jurés soient de même avis pour condamner à mort, III, 183. La peine des faux témoins n'y, est pas capitale; elle l'est en France: motif de ces deux lois, III, 242. Comment on y

prévient les vols, III, 295. Est-ce être sectateur de la religion naturelle que de dire que l'homicide de soimême est en Angleterre l'effet d'une maladie? IV, 24.

Anglais. Ce qu'ils font pour favoriser leur liberté, I, 122. Ce qu'ils seroient, s'ils la perdoient, I, ibid. Pourquoi ils n'ont pu introduire la démocratie chez apx, I, 128. Ont rejeté l'usage de la question sans aucun inconvénient, I, 248. Pourquoi plus faciles à vaincre chez eux qu'ailleurs, I, 320. C'est le peuple le plus libre qui ait jamais existé sur la terre; leur gouvernement doit servir de modèle aux peuples qui veulent être libres, I, 352. Raisons physiques du penchant qu'ils ont à se tuer: comparaison à cet égard entre eux et les Romains, II, 84. Leur caractère: gouvernement qu'il leur faut en conséquence, II, 85. Pourquoi les uns sont royalistes, et les autres parlementaires: pourquoi ces deux partis se haïssent mutuellement si fort, et pourquoi les particuliers passent souvent de l'un à l'autre, II, 217. On les conduit plutôt par leurs passions que par la raison, II, 220. Pourquoi ils supportent des impôts si onéreux, ibid. Pourquoi et jusqu'à quel point ils aiment la liberté, II, 220. Sources de leur crédit, ibid. Trouvent dans leurs emprunts mêmes des ressources pour conserver leur liberté, II, 221. Pourquoi ne font point et ne veulent point faire de conquêtes, ibid. Causes de leur humeur sombre, de leur timidité et de leur fierté, II. 228. Caractère de leurs écrits, II, 229.

Annibal. Les Carthaginois, en l'accusant devant les Romains, sont une preuve que lorsque la vertu est bannie de la démocratie, l'état est proche de sa ruine, I, 130. Véritable motif du refus que les Carthaginois

firent de lui envoyer du secours en Italie, I, 331, 332. S'il ent pris Rome, sa trop grande puissance auroit perdu Carthage, ibid.

Anonymes (lettres). Cas que l'on en doit faire, II, 34

Antilles. Nos colonies dans ces isles sont admirables, II, 322.

Antioche. Julien l'apostat y causa une affreuse famine pour y avoir baissé le prix des denrées, II, 340 et suiv.

ANTIPATER. Forme à Athènes, par sa loi sur le droit de suffrage, la meilleure aristocratie qui fût possible, I, 219 et suiv.

Antiquaires. L'auteur se compare à celui qui alla en Égypte, jeta un coup-d'œil sur les pyramides, et s'en retourna, III, 232.

ANTONIN. Abstraction faite des vérités révélées, est le plus grand objet qu'il y ait eu dans la nature, III, 14.

Antrustions. Étymologie de ce mot, III, 292 et suiv. On nommoit ainsi, du temps de Marculfe, ce que nous nommons vassaux, ibid. Étoient distingués des Francs par les lois mêmes, ibid. Ce que c'étoit: il paroît que c'est d'eux que l'auteur tire principalement l'origine de notre noblesse française, III, 332 et suiv. C'étoit à eux principalement que l'on donnoit autrefois les fiefs, III, 338 et suiv.

Appel. Celui que nous connoissons aujourd'hui n'étoit point en usage du temps de nos pères: ce qui en tenoit lieu, III, 177. Pourquoi étoit autrefois regardé comme félonie, III, 178 et suiv. Précautions qu'il falloit prendre pour qu'il ne fût point regardé comme félonie, ibid. Devoit se faire autrefois sur-le-champ, et avant de sortir du lieu où le jugement avoit été prononcé, III, 198. Différentes observations sur les appels qui

étoient autrefois en usage, III, 198 et suivantes. Quand il fut permis aux vilains d'appeler de la cour de leur seigneur, ibid. Quand on a cessé d'ajourner les seigneurs et les baillis sur les appels de leurs jugemens, III, 200. Origine de cette façon de prononcer sur les appels dans les parlemens: La cour met l'appel au néant: La cour met l'appel et ce dont a été appelé au néant, III, 201 et suiv. C'est l'usage des appels qui a introduit celui de la condamnation aux dépens, III, 204. Leur extrême facilité a contribué à abolir l'usage constamment observé dans la monarchie, suivant lequel un juge ne jugeoit jamais seul, III, 225. Pourquoi Charles VII n'a pu en fixer le temps dans un bref délai, et pourquoi que délai s'est étendu jusqu'à trente ans, III, 251.

Appel de défaute de droit. Quand cet appel a commencé d'être en usage, III, 186. Ces sortes d'appels ont souvent été des points remarquables dans notre histoire: pourquoi, III, 189. En quel cas, contre qui il avoit lieu: formalités qu'il falloit observer dans cette sorte de procédure: devant qui il se relevoit, III, 190 et suiv. Concouroit quelquefois avec l'appel de faux jugement, III, 192. Usage qui s'y observoit, III, 200. Voyez Défaute de droit.

Appel de faux jugement. Ce que c'étoit: contre qui en pouvoit l'interjeter: précautions qu'il falloit prendre pour ne pas tomber dans la félonie contre son seigneur, ou être obligé de se battre contre tous ses pairs, III, 179 et suiv. Formalités qui devoient s'y observer suivant les différens cas, ibid. Ne se décidoit pas toujours par le combat judiciaire, III, 185. Ne pouvoit avoir lieu contre les jugemens rendus dans la cour du roi, ou dans celle des seigneurs par les hommes de la

cour du roi, III, 185. Saint Louis l'abolit dans les seigneuries de ses domaines, et en laissa subsister l'usage dans celles de ses barons, mais sans qu'il y ent de combat judiciaire, III, 193' et suiv. Usage qui s'y observoit, III, 200.

Appel de faux jugement à la cour du roi. Étoit le seul appel établi; tous les autres proscrits et punis, III, 188.

Appel en jugement. Voyez Assignation.

APPIUS, décembir. Son attentat sur Virginie affermit la liberté à Rome, II, 32.

Arabes. Leur boisson, avant Mahomet, étoit de l'eau, II, 79. Leur liberté, II, 167 et suiv. Leurs richesses: d'où ils les tirent: leur commerce: leur inaptitude à la guerre: comment ils deviennent conquérans, II, 306 et suiv. Comment la religion adoucissoit chez eux les fureurs de la guerre, III, 22 et suiv. L'atrocité de leurs mœurs fut adoucie par la religion de Mahomet, ibid. Les mariages entre parens au quatrième degré sont prohibés chez eux: ils ne tiennent cette loi que de la nature, III, 81.

Arabie. Alexandre a-t-il voulu y établir le siège de son empire? II, 278. Son commerce étoit-il utile aux Romains? II, 308 et suiv. C'est le seul pays, avec ses environs, où une religion qui défend l'usage du cochon peut être bonne: raisons physiques, III, 31 et suiv.

ARBOGASTE. Sa conduite avec l'empereur Valentinien est un exemple du génie de la nation française à l'égard des maires du palais, III, 346.

Arcades. Ne devoient la douceur de leurs mœurs qu'à la musique, 1, 157.

ARCADIUS. Maux qu'il causa à l'empire en faisant la fonction de juge, I, 227. Ce qu'il pensoit des paroles

r

criminelles, II, 20. Appela les petits-enfans à la succession de l'aïeul maternel, III, 117.

ARCADIUS et HONORIUS. Furent tyrans, parce qu'ils étoient foibles, II, 14. Loi injuste de ces princes, II, 41.

Aréopage. Ce n'étoit pas la même chose que le sénat d'Athènes, I, 175 et suiv. Justifié d'un jugement qui paroit trop sévère, I, 212.

Aréopagite. Puni avec justice pour avoir tué un moineau, I, 212.

Argent. Funestes effets qu'il produit, I, 155. Peut être proscrit d'une petite république: nécessaire dans un grand état, I, 157. Dans quel sens il seroit utile qu'il y en eût peu: dans quel sens il seroit utile qu'il y en eût beaucoup, II, 337 et 338. De sa rareté relative à celle de l'or, II, 342 et 343. Différens égards sous lesquels il peut être considéré: ce qui en fixe la valeur relative: dans quel cas on dit qu'il est abondant dans un état, II, 343 et suiv. Il est juste qu'il produise des intérêts à celui qui le prête, II, 369 et suiv. Voyez Monnoie.

Argiens. Actes de cruauté de leur part détestés par tous les autres états de la Grèce, I, 217.

Argonautes. Étoient nommés aussi Miniaires, II, 273 et 274.

Argos. L'ostracisme y avoit lieu, III, 238.

Ariane (l'). Sa situation. Sémiramis et Cyrus y perdent leurs armées; Alexandre une partie de la sienne, II, 276.

ARISTÉE. Donna des lois dans la Sardaigne, II, 156.

Aristocratie. Ce que c'est, I, 109. Les suffrages ne doivent pas s'y donner comme dans la démocratie, I, 112.

Quelles sont les lois qui en dérivent, I, 113. Les

suffrages y doivent être secrets: entre les mains de qui y réside la souveraine puissance, I, 116. Ceux qui y gouvernent sont odieux: combien les distinctions y sont affligeantes: comment elle peut se rencontrer dans la démocratie: quand elle est renfermée dans le sénat: comment elle peut être divisée en trois classes: autorité de chacune de ces trois classes: il est utile que le peuple y ait une certaine influence dans le gouvernement; quelle est la meilleure qui soit possible: quelle est la plus imparfaite, I, 119 et suiv. Quel en est le principe, I, 131. Inconvéniens de ce gouvernement, I, 132. Quels crimes commis par les nobles y sont punis: quels restent impunis, I, 132. Quelle est l'ame de ce gouvernement, I, 133. Comment les lois doivent se rapporter au principe de ce gouvernement, I, 178 et 179. Quelles sont les principales sources des désordres qui y arrivent, I, 180. Les distributions faites au peuple y sont utiles, I, 181. Usage qu'on y doit faire des revenus de l'état, I, 182. Par qui les tributs y doivent être levés, ibid. Les lois y doivent être telles, que les nobles soient contraints de rendre justice au peuple, I, 183 et 184. Les nobles ne doivent y être ni trop pauvres, ni trop riches: moyens de prévenir ces deux excès, ibid. Les nobles n'y doivent point avoir de contestation, I, 259. Le luxe en doit être banni, I, 288. De quels habitans est composée, ibid. Comment se corrompt le principe de ce gouvernement: 1°. si le pouvoir des nobles devient arbitraire; 2°, si les nobles deviennent héréditaires; 3°, si les lois font sentir aux nobles les délices du gouvernement plus que ses périls et ses fatigues; 4°. si l'état est en sureté au dehors, I, 350. Ce n'est point un état libre par sa nature, II, 154. Pourquoi les écrits

satyriques y sont punis sévèrement, II, 21. C'est le gouvernement qui approche le plus de la monarchie: conséquences qui en résultent, II, 154.

Aristocratie héréditaire. Inconvéniens de ce gouvernement, 1, 288.

ARISTODÈME. Fausses précautions qu'il prit pour conserver son pouvoir dans Cumes, I, 336.

ARISTOTE. Refuse aux artisans le droit de cité, I, 158. Ne connoissoit pas le véritable état monarchique, I, 372. Dit qu'il y a des esclaves par nature, mais ne le prouve pas, II, 99. Sa philosophie causa tous les malheurs qui accompagnèrent la destruction du commerce, II, 314 et suiv. Ses préceptes sur la propagation, II, 398. Source du vice de quelques-unes de ses lois, III, 258.

Armées. Précautions à prendre pour qu'elles ne soient pas, dans la main de la puissance exécutrice, un instrument qui écrase la liberté publique: de qui elles doivent être composées: de qui leur nombre, leur existence et leur subsistance doivent dépendre: où elles peuvent habiter en temps de paix: à qui le commandement en doit appartenir, I, 366 et suiv. Étoient composées de trois classes d'hommes dans les commencemens de la monarchie: comment étoient divisées, III, 298 et suivantes. Comment et par qui étoient commandées sous la première race de nos rois; grade des officiers qui les commandoient: comment on les assembloit, III, 295, 356 et 357. Étoient composées de plusieurs milices, III, 298.

Armes. C'est à leur changement que l'on doit l'origine de bien des usages, III, 166.

Armes à feu (port des). Puni trop rigoureusement à Venise: pourquoi, III, 98.

- Armes enchantées. D'où est venue l'opinion qu'il y en avoit, III, 167 et 168.
- Arragon. Pourquoi on y fit des lois somptuaires dans le treizième siècle, I, 262. Le clergé y'a moins acquis qu'en Castille, parce qu'il y a en Arragon quelque droit d'amortissement, III, 43.
- Arrêts. Doivent être recueillis et appris dans une monarchie: cause de leur multiplicité et de leur variété, I, 123 et suiv. Origine de la formule de ceux qui se prononcent sur les appels, III, 201 et 202. Quand on a commencé à en faire des compilations, III, 218.
- ARRIBAS, roi d'Épire. Se trompa dans le choix des moyens qu'il employa pour tempérer le pouvoir monarchique, I, 373.
- Arrière-fiefs. Comment se sont formés, III, 406 et suiv. Leur établissement fit passer la couronne de la maison des Carlovingiens dans celle des Capétiens, III, 416 et suiv.
- Arrière-vassaux. Étoient tenus au service militaire, en conséquence de leurs fiefs, III, 294 et suiv.
- Arrière-vasselage. Ce que c'étoit dans les commencemens: comment est parvenu à l'état où nous le voyons, III, 406.
- ARTAXERXES. Pourquoi il fit mourir tous ses enfans, I, 198 et 199.
- Artisans. Ne doivent point, dans une bonne démocratie, avoir le droit de cité, I, 158.
- Arts. Les Grecs, dans les temps héroïques, élevoient au pouvoir suprême ceux qui les avoient inventés, I, 373 et 374. C'est la vanité qui les perfectionne, II, 195. Leurs causes et leurs effets, II, 262. Dans nos états ils sont nécessaires à la popula ion, II, 394 et suiv.
- As. Révolutions que cette monnoie essuya à Rome dans sa valeur, II, 357 et suiv.

Asiatiques. D'où vient leur penchant pour le crime contre nature, II, 12. Regardent comme autant de faveurs les insultes qu'ils reçoivent de leur prince, II, 38.

Asie. Pourquoi les peines fiscales y sont moins sévères qu'en Europe, II, 53. On n'y publie guère d'édits que pour le bien et le soulagement des peuples: c'est le contraire en Europe, II, ibid. Pourquoi les derviches y sont en aussi grand nombre, II, 76. C'est le climat qui y a introduit et qui y maintient la polygamie, II, 121. Il y nait beaucoup plus de filles que de garçons: la polygamie peut donc y avoir lieu, II, 123. Pourquoi, dans les climats froids de ce pays. une femme peut avoir plusieurs hommes, II, 124. Causes physiques du despotisme qui la désole, II, 142 et suiv. Ses différens climats comparés avec ceux de l'Europe: causes physiques de leurs différences: conséquences qui résultent de cette comparaison pour les mœurs et le gouvernement de ses différentes nations: Praisonnemens de l'auteur confirmés à cet égard par l'histoire: observations historiques fort curieuses, ibid. Quel étoit autrefois son commerce: comment et par où il se faisoit. II. 262 et suivantes. Epoques et causes de sa ruine, II, 300 et suiv. Quand et par qui elle fut découverte: comment on y fit le commerce, II. 218 et suiv.

Asie mineure. Étoit pleine de petits peuples, et regorgeoit d'habitans avant les Romains, II, 300.

Assemblée du peuple. Le nombre des citoyens qui y ont voix doit être fixé dans la démocratie, il, 109. Exemple célèbre des malheurs qu'entraîne ce défaut de précaution, I, 110. Pourquoi à Rome on ne pouveit pas faire de testament ailleurs, III, 104.

Assemblées de la nation shez les France; A, 186 et

suivantes. Etoient fréquentes sous les deux premières races: de qui composées: quel en étoit l'objet, II, 186. Assignations. Ne pouvoient à Rome se donner dans la maison du défendeur: en France ne peuvent pas se donner ailleurs. Ces deux lois, qui v sont contraires.

dérivent du même esprit, III, 241.

Assises. Peines de ceux qui avoient été jugés, et qui, ayant demandé de l'être une seconde fois, succom-- boient, III, 188.

Associations de villes. Plus nécessaires autrefois qu'aujourd'hui: pourquoi, I, 312.

Assuriens. Conjectures eur la source de leur puissance et de leurs grandes richesses, II, 262. Conjectures sur leur communication avec les parties de l'orient et de l'occident les plus reculées, II, 263. Ils épousoient leurs mères par respect pour Sémiramis, III, 81. Asule. La maison d'un sujet fidèle aux lois et au prince.

doit être son asyle contre l'espionnage, I, 33.

Andes. Leur origine: les Grecs en prirent plus naturellement l'idée que les autres peuples; cet établissement, qui étoit sage d'abord, dégénéra en abus, et devint pernicieux, III, 39. Pour quels criminels ils doivent être ouverts, ibid. Ceux que Moise établit étoient très-sages; pourquoi, ibid.

Athées. Parlent toujours de religion, parce qu'ils la grai-

gnent, III, 34.

Athéisme, Vaux il mieux pour la société que l'idolatrie? III, 6. N'est pas la même chose que la religion naturelle, puisqu'elle fournit les principes pour combattre l'athéisme, VI, 27.

Athènes. Les étrangers que l'on y trouvoit mêles dans les assemblées du peuple, étoient punis de mort: pourquoi 1. 100. Le bas peuple n'y demanda jamais à

être élevé aux grandes dignités, quoiqu'il en ent le droit: raisons de cette retenue, I, 111 et suiv. Comment le people y fut divisé par Solon. I. 112. Sa. gesse de sa constitution, I, 116. Avoit autant de citoyens du temps de son esclavage que lors de ses sucres contre les Perses, I. 130. Pourquoi cette république étoit la meilleure aristocratie qui fût possible, I. 110 et suiv. En perdant la vertu, elle perdit sa liberté, sans perdre ses forces: descriptions et causes des révolutions qu'elle a essuyées, 1, 129 ét siliv. Source de ses dépenses publiques, I, 165. On y pouvoit épouser sa sœur consanguine, non sa sœur utérine: esprit de cette loi, I, 168. Le senat n'y étoit pas la même chose que l'arcopage, I, 175 et suiv. Contradiction dans ses Jois touchant l'égalité des biens. 1. 167. Il y avoit dans tette ville un magistrat particuffer pour veiller sur la conduite des femmes, I, 270. La victoire de Salamine corrompit cette république, 1. 287. Causes de l'extinction de la vertu dans cette ville, I, 289. Son ambition he porta ful prejudice à la Grèce, parce qu'elle cherchoit non la domination. mais la prééminence sur les autres républiques, I, 302. Comment on y punissoit les accusateurs qui n'avoient pas pour eux la cinquième partie des suffrages, II, 29. Les lois y permettoient à l'accusé de se retirer avant le jugement, II, 30. L'abus de vendre les débiseurs y fut aboli par Solon, ibid. Comment on y avoit fixe les impôts sur les personnes, II, 48. Pourquoi les esclaves n'y causèrent jamais de trouble, II, 108. Lois justes et favorables établies par cette république en faveur des esclaves, II, 112. La faculté de répudier y étoit respective entre le mari et la femme. II. 127. Son commerce, II, 235. Solon y abolit la contrainte

par corps: la trop grande généralité de cette loi n'étoit pas bonne, II, 246. Eut l'empire de la mer; elle n'en profita pas: pourquoi, II, 271. Son commerce fut plus borné qu'il n'auroit dû l'être, II, 272. Les bâtards tantôt y étoient citoyens, et tantôt ils ne l'étoient pas, II, 387. Il y avoit trop de fêtes, III, 28. Raisons physiques de la maxime reque à Athènes, par laquelle on croyoit honorer davantage les dieux en leur offrant de petits présens, qu'en immolant des bœufs, III, 31. Dans quel cas les enfans y étoient obligés, de nourrir leurs pères tombés dans l'indigence: justice et injustice de cette loi, III, 64. Avant Solon, aucun citoyen n'y, pouvoit faire de testament: comparaison des lois de cette république à cet égard avec celles de Rome, III, 103 et suiv. L'ostracisme y étoit une chose admirable, tandis qu'il fit mille maux à Syracuse, III, 238. Il y avoit une loi qui vouloit qu'on fit mourir, quand la ville étoit assiégée, tous les gens inutiles. Cette loi abominable étoit la suite d'un abominable droit des gens, III, 247. L'auteur a-t-il fait une faute, en disant que le plus petit nombre y fut exclus du cens par Antipater? IV, 78.

Athéniens. Pourquoi ils pouvoient s'affranchir de tout impôt, II, 55. Leur humeur et leur caractère étoient à peu près semblables à celui des Français, II, 194. Ouelle étoit originairement leur monnoie: ses inconvéniens, III, 333.

ATHUALPA, ynca. Traitement cruel que lui firent les Espagnols, III, 94.

ATTILA. Son empire fut divisé, parce qu'il étoit trop grand pour une monarchie, I, 304. En épousant sa fille il fit une chose permise par les lois scythes. III, 79.

Attique.

Attique. Pourquoi la démocratie s'y établit plutôt qu'à Lacédémone, II, 154.

Avarice. Dans une démocratie où il n'y a plus de vertu, c'est la frugalité, et non le désir d'avoir, qui est regardée comme avarice; I, 129. Pourquoi elle garde l'or et l'argent, et l'or plutôt que l'argent, II, 343.

Aubaine. Époque de l'établissement de ce droit insensé; tort qu'il fit au commerce, II, 312.

Aveugies. Mauvaise raison que donne la loi romaine qui leur interdit la faculté de plaider, III, 253.

AUGUSTE. Se donna bien de garde de détruire le luxe; il fondoit une monarchie, et dissolvoit une république, I. 261. Quand et comment il faisoit valoir les lois faites contre l'adultère, I, 274, 275. Attacha aux écrits la peine du crime de lèse-majesté, et cette loi. acheva de porter le coup fatal à la liberté, II, 20, 21. Loi tyrannique de ce prince, II, 23. La crainte d'être regardé comme tyran l'empêcha de se faire appeler Romulus, II, 191. Fut souffert, parce que, quoiqu'il ent la puissance d'un roi, il n'en affectoit point le faste, ibid. Avoit indisposé les Romains par des lois trop dures; se les réconcilia en leur rendant un comédien qui avoit été chassé: raisons de cette bizarrerie. Entreprend la conquête de l'Arabie, prend des villes, gagne des batailles, et perd son armée, II, 306. Moyens qu'il employa pour multiplier les mariages, II. 404 et suiv. Belle harangue qu'il fit aux chevaliers romains, qui lui demandoient la révocation des lois contre le célibat, ibid. Comment il opposa les lois civiles aux cérémonies impures de la religion, III, 21. Fut le premier qui autorisa les fidéicommis, III, 107. AUGUSTIN (Saint). Se trompe en trouvant injuste la loi qui ôte aux femmes la faculté de pouvoir être instituées heritières, 111, 65.

Aumônes. Celles qui se font dans les rues ne remplissent pas les obligations de l'état envers les pauvres: quelles sont ces obligations, II; 426.

Avortement. Les Américaines se le procurent pour ne pas fournir des sujets à la barbarie, II, 391.

Avoués. Menoient à la guerre les vassaux des évêques et des abbés, III, 295.

Avoués de la partie publique. Il ne faut pas les confondre avec ce que nous appelons aujourd'hui partie publique: leurs fonctions, III, 206 et suivantes. Époque de leur extinction, III, 209.

AURENG-ZEB. Se trompoit en croyant que s'il rendoit son état riche, il n'auroit pas besoin d'hôpitaux, II, 426.

Auteurs. Ceux qui sont célèbres, et qui font de mauvais ouvrages, reculent prodigieusement le progrès des sciences, III, 292.

Authentique. Hodie Quantuscumque est une loi mal entendue, III, 73. Quod Hodie est au contraire un principe des lois civiles, ibid.

Auto-da-fé. Ce que c'est: combien cette cruelle exécution est injuste et ridicule, III, 51.

Autorité royale. Dans les mains d'un habile homme, s'étend ou se resserre suivant les circonstances. Elle doit encourager, et laisser aux lois le soin de menacer, II, 35 et 36.

AUTRICHE (la maison d'). Faux principe de sa conduite en Hongrie, I, 294. Fortune prodigieuse de cette maison, II, 319.

## B.

Bachas. Pourquoi leur tête est toujours exposée, tandis que celle du dernier sujet est toujours en sureté, I, 139. Pourquoi absolus dans leurs gouvernemens, I, 203. Terminent les procès, en faisant distribuer, à leur fantaisie, des coups de bâton aux plaideurs, I, 219. Sont moins libres en Turquie qu'un homme qui, dans un pays où l'on suit les meilleures lois criminelles possibles, est condamné à être pendu, et doit l'être le lendemain, II, 3.

Bactriens. Alexandre abolit un usage barbare de ce peuple, I, 330.

Baillie ou garde. Quand elle a commencé à être distinguée de la tutèle, II, 184 et 185.

Baillis. Quand on a commencé à être ajourné sur l'appel de leurs jugemens, et quand cet usage a cessé, III, 200. Comment rendoient la justice, III, 224. Quand et comment leur jurisdiction commença à s'étendre, III, 225. Ne jugeoient pas d'abord, faisoient seulement l'instruction, et prononçoient le jugement fait par les prud'hommes: quand commencèrent à juger eux-mêmes, et même seuls, ibid. Ce n'est point par une loi qu'ils ont été créés, et qu'ils ont eu le droit de juger, III, 226. L'ordonnance de 1287, que l'on regarde comme le titre de leur création, n'en dit rien; elle ordonne seulement qu'ils seront pris parmi les laïques: preuves, ibid.

Balbi. Pensa faire étouffer de rire le roi de Pégu, en lui apprenant qu'il n'y avoit point de roi à Venise, II, 190.

Baleine. La pêche de ce poisson ne rend presque jamais ce qu'elle coûte: elle est cependant utile aux Hollandais, II, 238 et 239.

BALUZE. Erreur de cet auteur prouvée et redressée, III, 349.

Ban. Ce que c'étoit dans le commencement de la monarchie, III, 298.

Banques. Sont un établissement propre aux états qui font le commerce d'économie: c'est trop en risquer les fonds que d'en établir dans une monarchie, II, 242. Ont avili l'or et l'argent, II, 327.

Banque de Saint-Georges. L'influence qu'elle donne au peuple de Gênes dans le gouvernement, fait toute la prospérité de cet état, I, 117.

Banquiers. En quoi consiste leur art et leur habileté, II, 350. Sont les seuls qui gagnent, lorsqu'un état hausse ou baisse sa monnoie, II, 351 et suiv. Comment peuvent être utiles à un état, II, 364.

Bantam. Comment les successions y sont réglées, I, 196. Il y a dix femmes pour un homme: c'est un cas bien particulier de la polygamie, II, 123. On y marie les filles à treize et quatorze ans, pour prévenir leurs débauches, II, 131 b. Il y nait trop de filles pour que la propagation y puisse être proportionnée à leur nombre, II, 392.

Barbares. Différence entre les barbares et les sauvages, II, 161 et 162. Les Romains ne vouloient point de commerce avec eux, II, 305. Pourquoi tiennent peu à leur religion, III, 36.

Barbares qui conquirent l'empire romain. Leur conduite, après la conquête des provinces romaines, doit servir de modèle aux conquérans, I, 327. C'est de ceux qui ont conquis l'empire romain, et apporté l'ignorance dans l'Europe, que nous vient la meilleure espèce de gouvernement que l'homme ait pu imaginer, I, 371 et surv. Ce sont eux qui ont dépeuplé la terre, II, 420. Pourquoi ils embrassèrent si facilement le christianisme, III, 38. Furent appelés à l'esprit d'équité par l'esprit de liberté: faisoient les grands chemins aux dépens de ceux à qui ils étoient utiles, III, 86. Leurs lois

n'étoient point attachées à un certain territoire: elles étoient toutes personnelles, III, 122. Chaque particulier suivoit la loi de la personne à laquelle la nature l'avoit subordonné, III, 123. Étoient sortis de la Germanie: c'est dans leurs mosurs qu'il faut chercher la source des lois féodales, III, 260. Est-il vrai qu'après la conquête des Gaules ils firent un réglement général pour établir par-tout la servitude de la glèbe, III, 264. Pourquoi leurs lois sont écrites en latin: pourquoi on y donne aux mots latins un sens qu'ils n'avoient pas originairement: pourquoi on y en a forgé de nouveaux, III, 289.

Barons. C'est ainsi que l'on nommoit autrefois les maris nobles, III, 175.

BASILE, empereur. Bizarreries des punitions qu'il faisoit souffrir, I, 246 et 247.

Bâtards. Il n'y en a point à la Chine: pourquoi, II, 185.
Sont plus ou moins odieux, suivant les divers gouvernemens, suivant que la polygamie ou le divorce sont
permis ou défendus, ou autres circonstances, ibid. et
suiv. Leurs droits aux successions dans les différens
pays sont réglés par les lois civiles ou politiques, II, 187.
Bâton. C'a été, pendant quelque temps, la seule arme per-

mise dans les duels; ensuite on a permis le choix du bâton ou des armes; enfin la qualité des combattans a décidé, III, 163 et 164. Pourquoi encore aujourd'hui regardé comme l'instrument des outrages, III, 164 et suiv.

Bavarois. Quand et par qui leurs lois furent rédigées, III, 118. Simplicité de leurs lois: causes de cette simplicité, III, 119. On ajoute plusieurs capitulaires à leurs lois: suite qu'eut cette opération, HI, 139. Leurs lois criminelles étoient faltes sur le même plan

que les lois ripuaires, III, 145. Voyez Ripuaires. Leurs lois permettoient aux accusés d'appeler au combat les témoins que l'on produisoit contre eux, III, 177.

BAYLE. Paradoxes de cet auteur, III, 4 et 5, 10 et 11. Est-ce un crime de dire que c'est un grand homme, et est-on obligé de dire que c'étoit un homme abominable? IV, 16.

Beau-fils. Pourquoi il ne peut épouser sa belle-mère, III, 82.

Beaux-frères. Pays où il doit leur être permis d'épouser leur belle-sœur, III, 83.

BEAUMANOIR. Son livre nous apprend que les barbares qui conquirent l'empire romain exercèrent avec modération les droits les plus barbares, III, 86. En quel temps il vivoit, III, 160. C'est chez lui qu'il faut chercher la jurisprudence du combat judiciaire, III, 169. Pour quelles provinces il a travaillé, III, 215. Son excellent ouvrage est une des sources des contumes de France, III, 230.

Beau-père. Pourquoi ne peut épouser sa belle-fille, III, 82.

BELLIÈVRE (le président de). Son discours à Louis XIII, lorsqu'on jugeoit devant ce prince le duc de la Valette, I, 225 et suiv.

Relle-fille. Pourquoi ne peut épouser son beau-père, III, 82.

Belle-mère. Pourquoi ne peut épouser son beau-fils, ibid. Belles-sœurs. Pays où il leur doit être permis d'épouser leur beau-frère, III, 83.

Bénéfices. La loi qui, en cas de mort de l'un des deux contendans, adjuge le bénéfice au survivant, fait que les ecclésiastiques se battent comme des dogues anglais jusqu'à la mort, III, 235.

Bénéfices. C'est ainsi que l'on nommoit autresois les fiess et tout ce qui se donnoit en usufruit, III, 293. Ce que c'étoit que se recommander pour un bénéfice, III, 400.

Bénéfices militaires. Les fiess ne tirent point leur origine de cet établissement des Romains, III, 279 et suiv. Il ne s'en trouve plus du temps de Charles Martel; ce qui prouve que le domaine n'étoit pas alors inaliénable, III, 362.

Bengale (golfe de). Comment découvert, II, 283.

Benoît Lévite. Bévue de ce malheureux compilateur des capitulaires, III, 136.

Besoins. Comment un état bien policé doit soulager et prévenir œux des pauvres, II, 426.

Bêtes. Sont-elles gouvernées par les lois générales du mouvement, ou par une motion particulière? Quelle sorte de rapport elles ont avec Dieu: comment elles conservent leur individu, leur espèce: quelles sont leurs lois i les suivent-elles invariablement? Leurs avantages et leurs désavantages comparés aux nôtres, I, 100.

Bétis. Combien les mines d'or qui étoient à la source de ce fleuve produisoient aux Romains, II, 206.

Bien. Il est mille fois plus aisé de faire le bien que de le bien faire, III, 222.

Bien (gens de). Il est difficile que les inférieurs le soient, quand la plupart des grands d'un état sont mal-honnêtes gens, I, 134. Sont fort rares dans les monarchies: ce qu'il faut avoir pour l'être, I, 135.

Bien particulier. C'est un paralogisme de dire qu'il doit céder au bien public, III, 85.

Bien public. Il n'est vrai qu'il doit l'emporter sur le bien particulier que quand il s'agit de la liberté du citoyen, et non quand il s'agit de la propriété des biens, III, 85 et suiv.

Biens. Combien il y en a de sortes parmi nous: la variété dans leurs espèces est une des sources de la multiplicité de nos lois, et de la variation dans les jugemens de nos tribunaux, I, 215. Il n'y a point d'inconvéniens dans une monarchie qu'ils soient inégalement partagés entre les enfans, I, 197.

Biens (cession de). Voyez Cession de biens.

Biens ecclésiastiques. Voyez Clergé, Évéques.

Biens fiscaux. C'est ainsi que l'on nommoit autrefois les fiefs, III, 293.

Bienséances. Celui qui ne s'y conforme pas se rend incapable de faire aucun bien dans la société: pourquoi, I. 145.

BIGNON (M.). Erreur de cet auteur, I, 320.

Billon. Son établissement à Rome prouve que le commerce de l'Arabie et des Indes n'étoit pas avantageux aux Romains, II, 208.

Bills d'attainder. Ce que c'est en Angleterre: comparés à l'ostracisme d'Athènes, aux lois qui se faisoient à Rome contre des citoyens particuliers, II, 28.

Bled. C'étoit la branche la plus considérable du commerce intérieur des Romains, II, 303. Les terres fertiles en bled sont fort peuplées: pourquoi, II, 393.

Bohême. Quelle sorte d'esclavage y est établie, II, 102. Boissons. On lève mieux en Angleterre les impôts sur les boissons qu'en France, II, 50.

Bonne-Espérance. Voyez Cap.

Bon sens. Celui des particuliers consiste beaucoup dans la médiocrité de leurs talens, 1, 165.

Bonzes. Leur inutilité pour le bien public a fait fermer une infinité de leurs monastères à la Chine, I, 265.

Bouclier. C'étoit chez les Germains une grande infamie de l'abandonner dans le sombat, et une grande insulte de reprocher à quelqu'un de l'avoir fait: pourquoi cette insulte devint moins grande, III, 166.

Boulangers. C'est une justice outrée que d'empaler ceux qui sont pris en fraude, III, 98.

BOULAINVILLIERS (le marquis de). A manqué le point capital de son système sur l'origine des fiefs : jugement sur son ouvrage: éloge de cet auteur, III, 270 et suite. Bourguignons. Leur loi excluoit les filles de la concurrence avec leurs frères à la succession des terres et de la couronne, II, 178. Pourquoi les rois pertoient une longue chevelure, II, 179 et suiv. Leur majorité étoit fixée à quinze ans, II, 181. Quand et pour qui firent écrire leurs lois, III, 119. Par qui elles furent recueillies, III, 120 et suivantes. Elles sont assez judicieuses, III, 122. Différences essentielles entre leurs lois et les lois saliques, III, 124. Comment le droit romain se conserva dans les pays de leur domaine et de celui des Goths, tandis qu'il se perdit dans celui des Francs, III, 127 et suiv. Conservèrent longtemps la loi de Gondebaud, III, 132. Comment leurs lois cescerent d'être en usage chez les Français, III, 136 et suiv. Leurs lois criminelles étoient faites sur le même plan que les lois ripuaires, III, 145. Voyez Ripueires. Epoque de l'usage du combat fudiciaire chez eux, III. 154. Leur loi permettoit aux accusés d'appelet au combat les témoins que l'on produisoit contre cux. III, 176. S'établirent dans la partie orientale de la Gaule; y portèrent les mœurs germaines: de là les fiefs dans ces contrées, III, 265.

Boussole. On ne pouvoit, avant son invention, naviguer que près des côtes, II, 265. C'est par son moyen qu'un a découver le cap de Bonne-Espérance, II, 288 et 289. Les Carthaginois en/avoient ils l'inage? II, 296 et suiv. Découvertes qu'on lui doit, II, 348.

Brésil: Quantité prodigieuse d'or qu'il fournit à l'Europe, II, 327.

Bretagne. Les suscessions, dans le duché de Rohan, appartiennent au dernier des mâles: raisons de cette loi, II, 170. Les coutumes de ce duché tirent leur origine des assises du duc Geoffroi, III, 229.

Brigues. Sont nécessaires dans un état populaire, I, 115.

Dangereuses dans le sénat, dans un corps de nobles, nullement dans le peuple, ibid. Sagesse avec laquelle le sénat de Rome les prévint, I, 241.

BRUNEHAULD. Son éloge, ses malheurs: il en faut chercher la cause dans l'abus qu'elle faisoit de la disposition des fiefs et autres biens des nobles, III, 342. Comparée avec Frédégonde, III, 347. Son supplice est l'époque de la grandeur des maires du palais, III, 359.

BRUTUS. Par quelle autorité il condamna ses propres enfans, I, 391. Quelle part eut, dans la procédure contre les enfans de ce consul, l'esclave qui découvrit leur conspiration pour Tarquin, II, 23.

Bulle Unigenitus. Est-elle la cause occasionnelle de l'Esprit des Lois? IV, 24.

C.

CADHISJA, femme de Mahomet. Coucha avec lui, n'étant âgée que de huit ans, II, 119.

Calicuth, royaume de la côte de Coromandel. On y regarde comme une maxime d'état que toute religion est bonne, III, 57.

Calmouks, peuples de la grande Tartarie. Se font une affaire de conscience de souffrir chez eux toutes aogtes de religions, ibid.

Calomniateurs. Maux qu'ils causent, lorsque le prince fait lui-même la fonction de juge, I, 226. Pourquoi

accusent plutôt devant le prince que devant les magistrats, II, 35.

CALVIN. Pourquoi il bannit la hiérarchie de sa religion, III, 10.

Calvinisme. Semble être plus conforme à ce que Jésus-Christ a dit, qu'à ce que les apôtres ont fait, III, 10. Calvinistes. Ont beaucoup diminué les richesses du clergé, III, 370.

CAMBUSE. Comment profits de la superstition des Égyptiens, III, 69.

CAMOENS (le). Beauté de son poème, II, 318.

Campagne. Il y faut moins de fêtes que dans les villes, III, 29.

Canada. Les habitans de ce pays brûlent ou s'associent leurs prisonniers, suivant les circonstances, II, 399.

Canancens. Pourquoi détruits si facilement, I, 313.

Candeur. Nécessaire dans les lois, III, 256.

Canons. Différens recueils qui en ont été faits: ce qu'on inséra dans ces différens recueils: coux qui ont été en usage en France, III, 138. Le pouvoir qu'ont les évêques d'en faire, étoit pour eux un prétexte de ne pas se soumettre aux capitulaires, ibid.

Cap de Bonne-Espérance. Cas où il seroit plus avantageux d'aller aux Indes par l'Egypte que par ce cap, II, 287. Sa découverte étoit le point capital pour faire le tour de l'Afrique: ce qui empéchoit de le découvrir, II, 288. Découvert par les Pertugais, II, 150.

CAPÉTIENS. Leur avenement à la couronne, comparé avec celui des Carlovingiens, III, 384. Comment là couronne de France passa dans leur maison, IFI, 416. Capitale. Celle d'un grand empire est mieux placée au

nord qu'au midi de l'empire, I, 406.

Capitulaires. Ce malhenreux compilateur Benoît Lévite

n'a-t-il pas transformé une loi wisigothe en capitulaire? III, 136. Ce que nous nommons ainsi, III, 139. Pourquoi il n'en fut plus question sous la troisième race, ibid. De combien d'espèces il y en avoit: on négligea le corps des capitulaires, parce qu'on en avoit ajouté plusieurs aux lois des barbares, III, 140. Comment on leur substitua les coutumes, III, 141. Pourquoi tombèrent dans l'oubli, III, 161 et suiq.

Cappadociens. Se croyoient plus libres dans l'état monarchique que dans l'état républicain, I, 349.

Captifs. Le vainqueur a-t-il le droit de les tuer? II. 91. CARACALLA. Ses rescrits ne devroient pas se trouver dans le corps des lois romaines, III, 257.

Caractère. Comment celui d'une nation peut être formé par les lois, II, 216 et suiv.

Caravane d'Alep. Sommes immenses qu'elle porte en Arabie, II, 307.

CARLOVINGIENS. Leur avènement à la couronne fut naturel, et ne fut point une révolution, III, 383 et suiv. Leur avènement à la couronne comparé avec celui des Capétiens, ibid. La couronne de leur temps étoit tout à la fois élective et héréditaire: preuves, III, 384 et suiv. Causes de la chûte de cette maison, III, 390 et suivantes. Causes principales de leur affoiblissement, III, 402 et suivantes. Perdirent la cousonne, parce qu'ils se trouvèrent dépouillés de tous leurs domaines, III, 414. Comment la couronne passa de leur maison dans celle des Capétiens, III, 416.

Carthage. La perte de sa vertu la conduisit à sa ruine, I, 130. Époques des différentes gradations de la corruption de cette république, I, 300. Véritables motifs du refus que cette république, fit d'envoyer dan securs à Annibal, I, 331. Étoit perdue, si Annibal

avoit pris Rome, I, 331. A qui le pouvoir de juger y fut confié, I, 395. Nature de son commerce, II, 235. Son commerce: ses découvertes sur les côtes d'Afrique, II, 292 et suiv. Ses précautions pour empêcher les Romains de négocier sur mer, II, 298. Sa ruine augmenta la gloire de Marseille, II, 299.

Carthaginois. Plus faciles à vaincre chez eux qu'ailleurs: pourquoi, II, 320. La loi qui leur défendoit de boire du vin, étoit une loi du climat, II, 79 et 80. Ne réussirent pas à faire le tour de l'Afrique, II, 288. Trait d'histoire qui prouve leur zèle pour leur commerce, II, 297. Avoient-ils l'usage de la boussole? ibid. Bornes qu'ils imposèrent au commerce des Romains: comment tinrent les Sardes et les Corses dans la dépendance, II, 341 et suiv.

CARVILIUS RUGA. Est-il bien vrai qu'il soit le premier qui ait osé à Rome répudier sa femme? II, 138 et suiv. Caspienne. Voyez Mer.

Cassitérides. Quelles sont les isles que l'on nommoit ainsi; II, 297.

CASSIUS. Pourquoi ses enfans ne furent pas punis pour raison de la conspiration de leur père, II, 26.

Caste. Jalousie des Indiens pour la leur, III, 68.

Castille. Le clergé y a tout envahi, parce que les droits d'indemnité et d'amortissement n'y sont point connus, III, 43.

Catholiques. Pourquoi sont plus attachés à leur religion que les protestans, III, 35.

Catholicisme. Pourquoi haï en Angleterre: quelle sorte de persécution il y essuie, II, 225. Il s'accommode mieux d'une monarchie que d'une république, III, 9. Les pays où il domine peuvent supporter un plus grand nombre de fêtes que les pays protestans, III, 29.

GATON. Prêta sa femme à Hortensius, III, 90.

CATON Fancien. Contribua de tout son pouvoir pour faire recevoir à Rome les lois voconienne et oppienne: pourquoi, III, 108.

Causes majeures. Ce que c'étoit autrefois parmi nous: elles étoient réservées au roi, III, 187.

Célibat. Comment César et Auguste entreprirent de le détruire à Rome, II, 403. Comment les lois romaines le proscrivirent: le christianisme le rappela, II, 405 et suiv. Comment et quand les lois romaines contre le célibat furent énervées, II, 412 et suiv. L'auteur ne blame point celui qui a été adopté par la religion, mais celui qu'a formé le libertinage, II, 417. Combien il a fallu de lois pour le faire observer à de certaines gens, quand, de conseil qu'il étoit, on en fit un précepte, III, 12. Pourquoi il a été plus agréable aux peuples à qui il sembloit convenir le moins, III, 42. Il n'est pas mauvais en lui-même: il ne l'est que dans le cas où il seroit trop étendu, ibid. Dans quel esprit l'auteur a traité cette matière. A-t-il eu tort de blamer celui qui a le libertinage pour principe? et a-t-il en cela rejeté sur la religion des désordres qu'elle déteste? IV, 46 et suivantes.

Gens. Comment doit être fixé dans une démocratie pour y conserver l'égalité morale entre les citoyens, I, 170. Quiconque n'y étoit pas inscrit à Rome, étoit au nombre des esclaves: comment se faisoit-il qu'il y eût des citoyens qui n'y fussent pas inscrits? III, 110.

Gens. Voyez Census.

Censeurs. Nommoient à Rome les nouveaux sénateurs: utilité de cet usage, I, 117. Quelles sont leurs fonctions dans une démocratie, I, 170. Sagesse de leur établissement à Rome, I, 176. Dans quels gouvernemens

ils sont nécessaires, I, 212. Leur pouvoir, et utilité de ce pouvoir à Rome, I, 386. Avoient toujours à. Rome l'œil sur les mariages pour les multiplier, II, 402. Censives. Leur origine: leur établissement est une des sources des coutumes de France, III, 220.

Censure. Qui l'exerçoit à Lacédémone, I, 183. A Rome, I, 176. Sa force ou sa foiblesse dépendoit à Rome du plus ou du moins de corruption, I, 301. Époque de son extinction totale, ibid. Fut détruite à Rome par la corruption des mœurs, II, 403.

Census, ou Cens. Ce que c'étoit dans le commencement de la monarchie française, et sur qui se levoit, III, 285 et suiv. Ce mot est d'un usage si arbitraire dans les lois barbares, que les auteurs des systèmes particuliers sur l'état ancien de notre monarchie, entre autres l'abbé Dubos, y ont trouvé tout ce qui favorisoit leurs idées, ibid. Ce qu'on appeloit ainsi dans les commencemens de la monarchie, étoit des droits économiques, et non pas fiscaux, III, 288. Étoit, indépendamment de l'abus que l'on a fait de ce mot. un droit particulier levé sur les serfs par les maîtres: preuves, ibid. Il n'y en avoit point autrefois de général dans la monarchie qui dérivat de la police générale des Romains; et ce n'est point de ce cens chimérique que dérivent les droits seigneuriaux: preuves, III. 289 et suiv.

Centeniers. Étoient autrefois des officiers militaires: par qui et pourquoi furent établis, III, 295. Leurs fonctions étoient les mêmes que celles du comte et du gravion, III, 301. Leur territoire n'étoit pas le même que celui des fidèles, III, 319 et suiv.

Cérites (tables des). Dernière classe du peuple romain, III, 111.

Cérémonies religieuses. Comment multipliées, III, 40.

Centuries. Ce que c'étoit; à qui elles procuroient toute l'autorité, I, 382.

Centumvirs. Quelle étoit leur compétence à Rome, I,

Cernd. Cette côte est au milieu des voyages que fit Hannon sur les côtes occidentales d'Afrique, II, 292.

CESAR. Enchérit sur la rigueur des lois portées par Sylla, I, 241. Comparé à Alexandre, I, 344. Fut souffert, parce que, quoiqu'il ent la puissance d'un roi, il n'en affectoit point le faste, II, 191. Par une loi sage, il fit que les choses qui représentoient la monnoie, devinrent monnoie comme la monnoie même, II, 334. Par quelle loi il multiplia les mariages, II, 403. La loi par laquelle il défendit de garder chez soi plus de soixante sesterces, étoit sage et juste: celle de Law, qui portoit la même défense, étoit injuste et fuheste, III, 237. Décrit les mœurs des Germains en quelques pages: ces pages sont des volumes: on y trouve le code des lois barbares, III, 260.

CESARS. Ne sont point auteurs des lois qu'ils publièrent pour favoriser la calomnie, II, 24.

Cession de biens. Ne peut avoir lieu dans les états despotiques: utile dans les états modérés, I, 200. Avantages qu'elle auroit procurés à Rome, si elle eût été établie du temps de la république, ibid. et 201.

Ceylan. Un homme y vit pour dix sous par mois: la polygamie y est donc en sa place, II, 122.

CHAINDASUINDE. Fut un des réformateurs des lois des Wisigoths, III, 120. Proscrivit les lois romaines, III, 134. Veut inutilement abolir le combat judiciaire, III, 158.

Champagne. Les coutumes de cette province ont été accordées par le roi Thibaut, III, 229.

Champion.

Champion. Chacun en louoit pour un certain temps pour combattre dans ses affaires, III, 163. Peines que l'on infligeoit à ceux qui ne se battoient pas de bonne foi, III, 171.

Change. Répand l'argent par-tout où il a lieu, II, 339. Ce qui le forme. Sa définition: ses variations; causes de ses variations: comment il attire les richesses d'un état dans un autre: ses différentes positions et ses différentes effets, II, 341 et suiv. Est un obstacle aux coups d'autorité que les princes pourroient faire sur le titre des monnoies, II, 344. Comment gêne les états despotiques, ibid.

Voyez Lettres-de-change.

Charbon de terre. Les pays qui en produisent sont plus peuplés que d'autres, II, 394.

Charges. Doivent-elles être vénales? I, 211.

CHARLES MARTEL. C'est lui qui fit rédiger les lois des Frisons, III, 119. Les nouveaux fiefs qu'il fonda prouvent que le domaine des rois n'étoit pas alors inaliénable, III, 362. Opprima par politique le clergé, que Pepin, son père, avoit protégé par politique, III, 368. Entreprit de dépouiller le clergé dans les circonstances les plus heureuses: la politique lui attachoit le pape et l'attachoit au pape, III, 370. Donna les biens de l'église indifféremment en fiefs et en aleux: pourquoi, III, 381. Trouva l'état si épuisé, qu'il ne put le relever, III, 395. A-t-il rendu la comté de Toulouse héréditaire? III, 410.

CHARLEMAGNE. Son empire fut divisé, parce qu'il étoit trop grand pour une monarchie, I, 303 et surv. Sa conduite envers les Saxons, I, 328. Est le premier qui donna aux Saxons la loi que nous avons, III, 119. Faux capitulaire que l'on lui a attribué, III, 136. Ouelle collection de canons il introduisit en France, III. 128. Les règnes malheureux qui suivirent le sien, firent perdre jusqu'à l'usage de l'écriture, et oublier les lois romaines, les lois baibares et les capitulaires, auxquels on substitua les coutumes, III, 140. Rétablit le combat judiciaire, III, 157. Étendit le combat iudiciaire des affaires criminelles aux affaires civiles, III, 158. Comment il veut que les querelles qui pourroient naître entre ses enfans soient vuidées, III, 160. Veut que ceux à qui le duel est permis se servent du bâton: pourquoi, III, 163 et suiv. Réforme un point de la loi salique: pourquoi, III, 166. Compté parmi les grands esprits, III, 257. N'avoit d'autre revenu que son domaine: preuves, III, 284. Accorda aux évêques la grace qu'ils lui demandèrent de ne plus mener eux-mêmes leurs vassaux à la guerre: ils se plaignirent quand ils l'eurent obtenue, III, 206. justices seigneuriales existoient de son temps, III, 320 et suiv. Étoit le prince le plus vigilant et le plus attentif que nous ayons eu, III, 365. C'est à lui que les ecclésiastiques sont redevables de l'établissement des dîmes, III, 377 et suiv. Sagesse et motif de la division qu'il fit des dîmes ecclésiastiques, III, 378 et suiv. Éloge de ce grand prince: tableau admirable de sa vie, de ses mœurs, de sa sagesse, de sa bonté, de sa grandeur d'ame, de la vaste étendue de ses vues, et de sa sagesse dans l'exécution de ses desseins, III, 387 et suiv. Par quel esprit de politique il fonda tant de grands évêchés en Allemagne, III, 389. on ne trouve plus de rois dans sa race, III, 390. La force qu'il avoit mise dans la nation subsista sous Louis le Débonnaire, qui perdoit son autorité au-dedans sans que sa puissance parût diminuer au-dehors, III, 393. Comment l'empire sortit de sa maison, III, 415 et suiv. CHARLES II, dit le Chauve. Défend aux évêques de s'opposer à ses lois, et de les négliger, sous prétexte du pouvoir qu'ils ont de faire des canons, III, 138. Trouva le fisc si pauvre, qu'il donnoit et faisoit tout pour de l'argent: il laissa même échapper, pour de l'argent, les Normands, qu'il pouvoit détruire, III, 395. A rendu héréditaires les grands offices; les fiefs et les comtés: combien ce changement affoiblit la monarchie, III, 410 et suiv. Les fiefs et les grands offices devinrent après lui, comme la couronne étoit sous la seconde race, électifs et héréditaires en même temps, III, 412 et suiv.

CHARLES IV, dit le Bel. Est auteur d'une ordonnance générale concernant les dépens, III, 206.

CHARLES VII. Est le premier roi qui ait fait rédiger par écrit les coutumes de France: comment on y procéda, III, 230 et suiv. Loi de ce prince inutile, parce qu'elle étoit mal rédigée, III, 251.

CHARLES IX. Il y avoit sous son règne vingt millions d'hommes en France, II, 421. Davila s'est trompé dans la raison qu'il donne de la majorité de ce prince à quatorze ans commencés, I, 246.

CHARLES II, roi d'Angleterre. Bon mot de ce prince, I, 337 et suiv.

CHARLES XII, roi de Suède. Son projet de conquête étoit extravagant: causes de sa chûte: comparé avec Alexandre, II, 319 et suiv.

CHARLES-QUINT. Sa grandeur, sa fortune, II, 3.

CHARONDAS. Ce fut lui qui trouva le premier le moyen de réprimer les faux témoins, III, 229.

Chartres. Celles des premiers rois de la troisième race, et celles de leurs grands vassaux, sont une des sources de nos coutumes, III, 230.

- Chartres d'affranchissement. Celles que les seigneurs donnèrent à leurs serfs, sont une des sources de nos coutumes, I, 160.
- Chasse. Son influence sur les mœurs, I, 160.
- Chemins. On ne doit jamais les construire aux dépens du fonds des particuliers sans les indemniser, III, 85 et suiv. Du temps de Beaumanoir, on les faisoit aux dépens de ceux à qui ils étoient utiles, III, 86.
- CHÉRÉAS. Son exemple prouve qu'un prince ne doit jamais insulter ses sujets, I, 39.
- Chevalerie. Origine de tout le merveilleux qui se trouve dans les romans qui en parlent, III, 168.
- Chevaliers romains. Perdirent la république quand ils quittèrent leurs fonctions naturelles pour devenir juges et financiers en même temps, I, 396 et suiv.
- Chicane. Belle description de celle qui est aujourd'hui en usage: elle a forcé d'introduire la condamnation aux dépens, III, 205 et suiv.
- CHILDEBERT. Fut déclaré majeur à quinze ans, II, 182.
  Pourquoi il égorgea ses neveux, II, 184. Comment il fut adopté par Gontran, II, 185. A établi les centeniers: pourquoi, III, 295. Son fameux décret mal interprété par l'abbé Dubos, III, 334 et suiv.
- CHILDÉRIC. Pourquoi fut expulsé du trône, II, 181.
- CHILPÉRIC. Se plaint que les évêques seuls étoient dans la grandeur, tandis que lui roi n'y étoit plus, III, 367.
- Chine. Établissement qui paroît contraire au principe du gouvernement de cet empire, I, 212. Comment on y punit les assassinats, I, 247. On y punit les pères pour les fautes de leurs enfans: abus dans cet usage, I, 250. Le luxe en doit être banni: est la cause des différentes révolutions de cet empire: détail de ces révolutions. On y a fermé une mine de pierres précieuses

aussitôt qu'elle a été trouvée: pourquoi, I, 264 et suiv. L'honneur n'est point le principe du gouvernement de cet empire: preuves, I, 306 et suiv. Fécondité prodigieuse des femmes: elle y cause quelquefois des révolutions: pourquoi, I, 308. Cet empire est gruverné par les lois et le despotisme en même temps's explication de ce paradoxe., I, 309 et suiv. Som gonverinement est un modèle de conduite pour les conquérans d'un grand état, I, 345. Quel est l'objet de ses lois, I, 351. Tyrannie injuste qui s'y exerce, sous prétexte du crime de lese-majesté. II, 12 et suiv. L'idée qu'on y a du prince y met peu de liberté, II, 49. On n'y ouyre point les ballots de ceux qui ne sont pas marchands, II, 54. Les peuples y sont heureux amparce que les tributs y sont en régie, II, 64. Sagesse de ses lois qui combattent la nature du climat; H. 76. Coutume admirable de cet empire pour iencourager l'agriculture, II, 77, Les lois n'y peuvent pas venir à bout de bannir les eunuques des emplois civils et militaires, II, 117. Pourquoi les mahometans y font tant de progrès, et les chrétiens si pen. II., 121. Ce qu'on y regarde comme un prodige de vertu, II, 327 et suiv., Les peuples y sont plus ou moins courageux. à mesure qu'ils approchent plus ou moins du midi, II 4: 142. Gause de la sagesse de ses lois : pourquoi on n'y sent point les horreurs qui accompagnent la trop grande, étandue d'un empire, II, 1159. Les llégislatours y out confondu la religion. I les lois illes miceura et les manières e pourquoi valla 203 et suib. Lass principes qui regardent, ces quatre points sont ce qu'on appelle · les rites, ibid. et suiv. Avantage qu'y produitida faiçon composée d'écrire, II, 205, Poprquoi les conquérans de la Chine sont obligés de prendre ses mœurs v'et Carteste Lange Del

pourquei elle ne peut pas prendre les mœurs des conquérans, II, 206. Il n'est presque pas possible que le christianisme s'y établisse jamais: pourquoi, II, 207. - Comment les choses qui paroissent de simples minuties de politesse y tiennent avec la constitution fondamentale du gouvernement, II, 209. Le vol y est défendu; la fripommerie y est permise: pourquoi, II, 210. les enfans d'un même homme, quoique nés de diverses femmes, sont censés n'appartenir qu'à une seule: ainsi point de bâtards, II, 385. Il n'y est point question d'enfans adultérins, ibid. Causes physiques de la grande population de cet empire, II, 392 et suiv. C'est le physique du climat qui fait que les pères y vendent · leurs filles, et y exposent leurs enfans, II, 196. L'empereur y est le souverain pontife; mais il doit se conformer aux livres de la religion: il entreprendroit en vain de les abohr, III, 47. Il y eut des dynasties où · les frères de l'empereur lui succédoient, à l'exclusion de ses enfans: raisons de cet ordre, III, 66 et suiv. Il n'y a point d'état plus tranquille, quoiqu'il renferme dans son sein deux peuples dont le cérémonial et la religion sont différens, III, 258.

Chinois. Sont gouvernés par les manières, II, 192. Leur caractère comparé avec celui des Espagnols: leur infidélité dans le commerce leur a conservé celui du Japon: profits qu'ils tirent du privilège exclusif de ce commerce, II, 198, 241. Pourquoi ne changent jamais de manières, II, 200. Leur religion est favorable à la propagation, II, 416. Conséquences funestes qu'ils tirent de l'immortalité de l'ame établie par la religion de Fohé, III, 25.

Chrétiens. Un état composé de vrais chrétiens pourroit fort bien subsister, quoi qu'en dise Bayle, III, 10 et suiv. Leur système sur l'immortalité de l'ame, III, 27.

Christianisme. Nous a ramene l'age de Saturne, II, 100. Pourquoi s'est maintenu en Europe, et a été détruit en Asie, II, 121. A donné son esprit à la jurisprudence, II, 415. Acheva de mettre en crédit dans l'empire le célibat, que la philosophie y avoit déjà introduit, II, 416. N'est pas favorable à la propagation, ibid. Ses principes bien gravés dans le cœur feroient beaucoup plus d'effet que l'honneur des monarchies, la vertu des républiques, et la crainte des états despotiques, III, 11. Beau tableau de cette religion, III, 17. A dirigé admirablement bien pour la société les dogmes de l'immortalité de l'ame et de la résurrection des corps, III, 27. Il semble, humainement parlant, que le climat lui a prescrit des bornes, III, 33. Il est plein de bon sens dans les lois qui concernent les pratiques de culte: il peut se modifier suivant les climats, ibid. Pourquoi il fut si facilement embrassé par les barbares qui conquirent l'empire romain, III, 38. La fermeté qu'il inspire, quand il s'agit de renoncer à la foi, est ce qui l'a rendu odieux au Japon, III, 55 et suiv. Il changea les réglemens et les lois que les hommes avoient faits pour conserver les mœurs des femmes, III, 72. Effets qu'il produisit sur l'esprit féroce des premiers rois de France, III, 347 et suiv. Est la perfection de la religion naturelle: il y a donc des choses qu'on peut sans impiété expliquer sur les principes de la religion naturelle, IV, 26. Voyez Religion chrétienne.

CHRISTOPHE COLOMB. Voyez COLOMB.

CICÉRON. Regarde comme une des principales causes de la chûte de la république les lois qui rendirent les suffrages secrets, I, 114. Vouloit que l'on abolit l'usage de faire des lois touchant les simples particuliers, II, 18 et suiv. Quels étoient, selon lui, les meilleurs sacrifices, III, 45. A adopté les lois d'épargne faites par Platon sur les funérailles, ibid. Pourquoi regardoit les lois agraires comme funéstes, III, 85. Trouve ridicule de vouloir décider des droits des royaumes par les lois qui décident du droit d'une gouttière, III, 89. Blâme Verrès d'avoir suivi l'esprit plutôt que la lettre de la loi voconienne, III, 110. Croit qu'il est contre l'équité de ne pas rendre un fidéi-commis, III, 112.

CINQMARS (M. DE). Prétexte injuste de sa condamnation, I, 283.

Circonstances. Rendent les lois ou justes et sages, ou injustes et funéstes, III, 237.

Citation en justice. Ne pouvoit pas se faire à Rome dans la maison du citoyen; en France elle ne peut pas se faire ailleurs: ces deux lois, qui sont contraires, partent du même esprit, III, 241.

Citouen. Revêtu subitement d'une autorité exorbitante devient monarque ou despote, I, 117. Quand il peut sans danger être élevé dans une république à un pouvoir exorbitant, I, 118. Il ne peut y en avoir dans un état despotique, I, 150. Doivent-ils être autorisés à refuser les emplois publics? I, 208. Comment doivent se conduire dans le cas de la défense naturelle, I, 324. Cas où, de quelque naissance qu'ils soient, ils doivent être jugés par les nobles; I, 364. Cas dans lesquels ils sont libres de fait et non de droit; et vice versa, II, 1. Ce qui attaque le plus leur sûreté, II, Ne peuvent vendre leur liberté pour devenir esclaves, II, 92. Sont en droit d'exiger de l'état une subsistance assurée, la nourriture, un vétement convenable, et un genre de vie qui ne soit point contraire à la santé: moyen que l'état/peut employer pour remplir

ces obligations, II, 426. Ne satisfont pas aux lois en se contentant de ne pas troubler le corps de l'état; il faut encore qu'ils ne troublent pas quelque citoyen que ce soit, III, 48.

Citoyen romain. Par quel privilège il étoit à l'abri de la tyrannie des gouverneurs de province, I, 400. Pour l'être il falloit être inscrit dans le cens: comment se faisoit-il qu'il y en eût qui n'y fussent pas inscrits, III, 110.

Civilité. Ce que c'est: en quoi elle diffère de la politesse: elle est chez les Chinois pratiquée dans tous les états; à Lacédémone elle ne l'étoit nulle part: pourquoi cette différence, II, 203 et suiv.

Classes. Combien il est important que celles dans lesquelles on distribue le peuple dans les états populaires soient bien faites, I, 112. Il y en avoit six à Rome: distinction entre ceux qui étoient dans les cinq premières et ceux qui étoient dans la dernière: comment on abusa de cette distinction pour éluder la loi voconienne, III, 110 et suivo.

CLAUDE, empereur. Se fait juge de toutes les affaires, et occasionne par là quantité de rapines, I, 226. Fut le premier qui accorda à la mère la succession de ses enfans, III, 116.

Clémence. Quel est le gouvernement où elle est le plus nécessaire: fut outrée par les empereurs grecs, I, 2,2 et suiv.

Clergé. Point de vue sous lequel on doit envisager sa jurisdiction en France. Son pouvoir est convenable dans une monarchie; il est dangereux dans une république, I, 121 et suiv. Son pouvoir avrête le monarque dans la route du despotisme, ibid. Son autorité sous la première race, II, 188. Pourquoi les membres de

celui d'Angleterre sont plus citoyens qu'ailleurs: pourquoi leurs mœurs sont plus régulières: pourquoi ils font de meilleurs ouvrages pour prouver la révélation et la providence: pourquoi on aime mieux lui laisser ses abus, que de souffrir qu'il devienne réformateur, II, 226. Ses privilèges exclusifs dépeuplent un état; et cette dépopulation est très-difficile à réparer, II, 424. La religion lui sert de prétexte pour s'enrichir aux dépens du peuple; et la misère qui résulte de cette injustice est un motif qui attache le peuple à la religion, III, 37. Comment on est venu à en faire un corps séparé; comment il a établi ses prérogatives, III, 41. Cas où il seroit dangereux qu'il formât un corps trop étendu, III, 42. Bornes que les lois doivent mettre à ses richesses, III, 42 et suiv. Pour l'empêcher d'acquérir il ne faut pas lui défendre les acquisitions, mais l'en dégoûter: moyens d'y parvenir, 'ibid. Son ancien domaine doit être sacré et inviolable: mais le nouveau doit sortir de ses mains, III, 44. maxime qui dit qu'il doit contribuer aux charges de l'état, est regardée à Rome comme une maxime de maltôte, et contraire à l'Écriture, 111, 120. les lois des Wisigoths, et y introduisit les peines corporelles, qui furent toujours inconnues dans les autres lois barbares auxquelles il ne toucha point, III, 122. C'est des lois des Wisigoths qu'il a tiré, en Espagne, toutes celles de l'inquisition, III, 127. Pourquoi continua de se gouverner par le droit romain sous la première race de nos rois, tandis que la loi salique gouvernoit le reste des sujets, III, 128. Par quelles lois ses biens étoient gouvernés sous les deux premières races, III, 138. Il se soumit aux décrétales, et ne voulut pas se soumettre aux capitulaires: pourquoi,

III, 138. La roideur avec laquelle il soutint la preuve négative par serment, sans autre raison que parce qu'elle se faisoit dans l'église, preuve qui faisoit commettre mille parjures, fit étendre la preuve par le combat particulier, contre lequel il se déchaînoit, III, 155 et suiv. C'est peut-être par ménagement pour lui que Charlemagne voulut que le bâton fût la seule arme dont on pût se servir dans les duels, III, 163. Exemple de modération de sa part, III, 221. Moyens par lesquels il s'est' enrichi, ibid. Tous les biens du royaume lui ont été donnés plusieurs fois: révolutions dans sa fortufie " quelles en sont les causes, III, 369 et suiv. Repousse les entreprises contre son temporel par les révélations des rois damnés, III, 371 et suiv. troubles qu'il causa pour son temporel furent terminés par les Normands, III, 375. Assemblé à Francfort pour déterminer le peuple à payer la dîme, raconte comment le diable avoit dévoré les épis de bled lors de la dernière famine, parce qu'on ne l'avoit pas payée. III, 377. Troubles qu'il causa après la mort de Louis le Débonnaire, à l'occasion de son temporel, III, 306 et suiv. Ne peut réparer, sous Charles le Chauve, les maux qu'il avoit faits sous ses prédécesseurs, III, 108.

CLERMONT (le comte DE). Pourquoi faisoit suivre les établissemens de saint Louis, son père, dans ses justices, pendant que ses vassaux ne les faisoient pas suivre dans les leurs, III, 197.

Climat. Forme la différence des caractères et des passions des hommes: raisons physiques, II, 67 et suivantes. Raisons physiques de Contradictions singulières qu'il met dans le caractère des Indiens, II, 73. Les bons législateurs sont ceux qui s'opposent à ses vices, II,

75 et suiv. Les lois doivent avoir du rapport, aux maladies qu'il cause, II, 81. Effets qui résultent de celui d'Angleterre: il a formé en partie les lois et les mœurs de ce pays, II, 85. Détail curieux de quelques-uns de ces différens effets, II, 86 et suiv. Renti les femmes nubiles plutôt ou plus tard: c'est donc de lui que dépend leur esclavage ou leur liberté, II, 119 et suiv. Il y en a où le physique a tant de force, que le moral n'y peut presque rien, II, 127. Jusqu'à quel point ses vices peuvent porter le désordre : exemples, II, 129. Comment il influe sur le caractère des femmes, II, 130 et suiv. Inque sur le courage des hommes et sur leur liberté: preuves par faits, II, 141 et suiv. C'est le climat presque seul, avec la nature, qui gouverne les sauvages, II, 192. Gouverne les hommes concurremment avec la religion, les lois, les mœurs, etc. De là naît l'esprit général d'une nation, ibid. lui qui fait qu'une nation aime à se communiquer, qu'elle aime par conséquent à changer; et par, la même consequence, qu'elle se forme le goût, II, 194 et suiv. Il doit régler les vues du législateur au sujet de la propagation, II, 396. Influe beaucoup sur le nombre et la qualité des divertissemens des peuples: raison physique, III, 29. Rend la religion susceptible de lois locales relatives à sa nature, et aux productions qu'il fait naître, III, 30. Semble, humainement parlant, avoir mis des bornes au christianisme et au mahometisme, III, 33. L'auteur ne pouvoit pas en parler autrement qu'il, n'a fait, sans courir les sisques d'être regardé comme un homme stupide, IV, 40.1,

Climats chauds. Les esprits et les tempéramens y sont plus avancés et plutôt épuisés qu'ailleurs: conséquence qui en résulte dans l'ordre législatif, II, 68. On y a

moins de besoins, il en coûte moins pour vivre; on y peut donc avoir un plus grand nombre de femmes, -II, 122.

CLODOMIR. Pourquoi ses enfans furent égorgés avant leur majorité, II, 184.

CLOTAIRE. Pourquoi égorgea ses neveux, II, 184. A établi les centeniers: pourquoi, III, 295. Pourquoi persécuta Brunehauld, III, 343 et suiv. C'est sous son règne que les maires du palais devinrent perpétuels et si puissans, III, 344. Ne peut réparer les maux faits par Brunehauld et Frédégonde qu'en laissant la possession des fiefs à vie, et en rendant aux ecclésiastiques les privilèges qu'on leur avoit ôtés, ibid. et suiv. Comment réforma le gouvernément civil de la France, III, 346 et suivantes. Pourquoi on ne lui donna point de maire du palais, III, 352. Fausse interprétation que les ecclésiastiques donnent à sa constitution, pour prouver l'ancienneté de leur dime, III, 376.

CLOVIS. Comment il devint si puissant et si cruel, II, 186. Pourquoi lui et ses successeurs furent si cruels contre leur propre maison, ibid. Réunit les deux tribus de Francs, les Saliens et les Ripuaires, et chacune conserva ses usages, III, 118. Toutes les preuves qu'apporte l'abbé Dubos pour prouver qu'il n'entra point dans les Gaules en conquérant, sont ridicules et démenties par l'histoire, III, 324 et suivantes. A-t-il été fait proconsul, comme le prétend l'abbé Dubos? III, 327. La perpétuité des offices de comte, qui n'étoient qu'annuels, commença à s'acheter sous son règne: exemple à ce sujet de la perfidie d'un fils envers son père, III, 341.

Cochon. Une religion qui en défend l'usage ne peut convenir que dans les pays où il est rare, et dont le climat

- rend le peuple susceptible des maladies de la peau, III, 31 et suiv.
- Code civil. C'est le partage des terres qui le grossit: il est donc fort mince chez les peuples où ce partage n'a point lieu, II, 163.
- Code des établissemens de saint Louis. Il fit tomber l'usage d'assembler les pairs dans les justices seigneuriales pour juger, III, 224.
- Code de Justinien. Comment il a pris la place du code théodosien dans les provinces de droit écrit, III, 144. Temps de la publication de ce code, III, 222. N'est pas fait avec choix, III, 256 et suiv.
- Code des lois barbares. Roule presque entièrement sur les troupeaux: pourquoi, III, 265.
- Code théodosien. De quoi est composé, II, 415. Gouverna, avec les lois barbares, les peuples qui habitoient la France sous la première race, III, 127. Alaric en fit faire une compilation pour régler les différens qui naissoient entre les Romains de ses états, ibid. Pourquoi il fut connu en France avant celui de Justinien, III, 222 et suiv.
- Cognats. Ce que c'étoit: pourquoi exclus de la succession, III, 101.
- Cointe (le P. Le). Le raisonnement de cet historien en faveur du pape Zacharie détruiroit l'histoire, s'il étoit adopté, III, 383.
- Colchide. Pourquoi étoit autrefois si riche et si commerçante, et est aujourd'hui si pauvre et si déserte, II, 261.
- Collèges. Ce n'est point là que, dans les monarchies, on recoit la principale éducation, I, 144.
- COLOMB (CHRISTOPHE). Découvre l'Amérique, II, 319. François premier eut-il tort ou raison de le rebuter? 11, 327.

Colonies. Comment l'Angleterre gouverne les siennes, II. 222. Leur utilité, leur objet: en quoi les nôtres diffèrent de celles des anciens: comment on doit les tenir dans la dépendance, II, 320 et suiv. Nous tenons les nôtres dans la même dépendance que les Carthaginois tenoient les leurs, sans leur imposer des lois aussi dures, II, 322.

Combat judiciaire. Étoit admis comme une preuve par les lois barbares, excepté par la loi salique, III, 146 et suiv. La loi qui l'admettoit comme preuve étoit la suite et le remède de celle qui établissoit les preuves négatives, ibid. On ne pouvoit plus, suivant la loi des Lombards, l'exiger de celui qui s'étoit purgé par serment, III, 148. La preuve que nos pères en tiroient dans les affaires criminelles, n'étoit pas si imparfaite qu'on le pense, III, 150 et suiv. Son origine: pourquoi devint une preuve juridique: cette preuve avoit quelques raisons fondées sur l'expérience, III, 151 et suiv. L'entêtement du clergé pour un autre usage aussi pernicieux le fit autoriser, III, 154. Comment il fut une suite de la preuve négative, III, 157. Fut porté en Italie par les Lombards, III, 158. Charlemagne, Louis le Débonnaire et les Othons l'étendirent des affaires criminelles aux affaires civiles, ibid. Sa grande extension est la principale cause qui fit perdre aux lois saliques, aux lois ripuaires, aux lois romaines et aux capitulaires, leur autorité, III, 161 et suivantes. C'étoit l'unique voie par laquelle nos pères jugeoient toutes les actions civiles et criminelles, les incidens et les interlocutoires, ibid. et suivantes. Avoit lieu dans une amende de douze sous, III, 162. Quelles armes on y employoit, III, 163 et suiv. Mœurs qui lui étoient relatives, III, 167 et suiv. Étoit fondé sur un corps

de jurisprudence, III, 169 et suiv. Auteurs à consulter pour en bien connoître la jurisprudence, ibid. Règles juridiques qui s'y observoient, III, 170 et suiv. Précautions que l'on prenoit pour maintenir l'égalité entre les combattans, ibid. Il y avoit des gens qui ne pouvoient l'offrir ni le recevoir: on leur donnoit des champions, ihid. Détail des cas où il ne pouvoit avoir lieu, III, 172 et suiv. Ne laissoit pas d'avoir de grands avantages, même dans l'ordre civil, III, 174. femmes ne pouvoient l'offrir à personne sans nommer leur champion; mais on pouvoit les y appeler sans ces formalités, ibid. et suiv. A quel âge on pouvoit y appeler et y être appelé, III, 175. L'accusé pouvoit éluder le témoignage du second témoin de l'enquête. en offrant de se battre contre le premier, III, 176 et suiv. De celui entre une partie et un des pairs du seigneur, III, 179 et suiv. Quand, comment et contre qui il avoit lieu en cas de défaute de droit, III, 186 et suiv. Saint Louis est celui qui a commencé à l'abolir, III, 193 et suiv. Époque du temps où l'on a commencé à s'en passer dans les jugemens, ibid. Quand il avoit pour cause l'appel de faux jugement, il ne faisoit qu'anéantir le jugement sans décider la question, III, 201 et suiv. Lorsqu'il étoit en usage, il n'y avoit point de condamnation de dépens, III, 204 et suiv. Répugnoit à l'idée d'une partie publique, . III, 206 et suiv. Cette façon de juger demandoit trèspeu de suffisance dans ceux qui jugeoient, III, 223.

Comédiennes. Il étoit défendu à Rome aux ingénus de les épouser, II, 411.

Comices par tribus. Leur origine: ce que c'étoit à Rome, I, 385.

Commerce. Comment une nation vertueuse le doit faire pour

pour ne pas se corrompre par la fréquentation des étrangers, I, 135. Les Grecs regardoient la profession de tout bas commerce comme infame, et par conséquent comme indigne du citoyen, I, 159. Vertus qu'il inspire au peuple qui s'y adonne: comment on en peut maintenir l'esprit dans une démocratie, I, 172. Doit être interdit aux nobles dans une aristocratie. I, 182. Doit être favorisé dans une monarchie: mais il est contre l'esprit de ce gouvernement que les nobles le fassent; il suffit que les commerçans puissent espérer de devenir nobles, I, 186, II, 252. Est nécessairement très-borné dans un état despotique, I, 201. Est-il diminué par le trop grand nombre d'habitans dans la capitale? I, 256 et suiv. Causes, économie et esprit de celui d'Angleterre, II, 221, 223. Adoucit et corrompt les mœurs, II, 221 et suiv. Dans les pays où il règne, tout, jusqu'aux actions humaines et aux vertus morales, se trafique. Il détruit le brigandage, mais il entretient l'esprit d'intérêt, II, 232. Entretient la paix entre les nations; mais n'entretient pas l'union entre les particuliers, ibid. Sa nature doit être réglée, ou même se règle d'elle-même par celle du gouvernement. II, 234 et suiv. Il y en a de deux sortes; celui de luxe, et celui d'économie: à quelle nature de gouvernement chacune de ces espèces de commerce convient le mieux, II, 237. Le commerce d'économie force le peuple qui le fait à être vertueux: exemple tiré de Marseille, ibid. Le commerce d'économie a fondé des états composés de fugitifs persécutés, II. 238. Il y a des cas où celui qui ne donne rien, celui même qui est désavantageux, est utile, II, 239. Ses intérêts doivent l'emporter sur les intérêts politiques. II. 240. Moyens propres à abaisser les états qui font

le commerce d'économie. Est-il bon d'en faire usage? II, 241. On ne doit, sans de grandes raisons, exclure aucune nation de son commerce, encore moins s'assujétir à ne commercer qu'avec une seule nation. II. 242. L'établissement des banques est bon pour le commerce d'économie seulement, ibid. L'établissement des compagnies de négocians ne convient point dans la monarchie; souvent même ne convient pas dans les états libres, II, 243. 'Ses intérêts ne sont point opposés à l'établissement d'un port franc dans les états libres; c'est le contraire dans les monarchies, ibidem. Il ne faut pas confondre la liberté du commerce avec celle du commerçant: celle du commercant est fort gênée dans les états libres, et fort étendue dans les états soumis à un pouvoir absolu, ibid. et suiv. Quel en est l'objet, ibid. La liberté en est détruite par les douanes, quand elles sont affermées, II, 244 et suiv. Est-il bon de confisquer les marchandises prises sur les ennemis, et de rompre tout commerce, soit positif, soit actif, avec eux, II, 245 et suiv. Il est bon que la contrainte par corps ait lieu dans les affaires qui le concernent, II, 246 et suiv. Des lois qui en établissent la sûreté, ibid. et suiv. Des juges pour le commerce, II, 248. Dans les villes où il est établi. il faut beaucoup de lois et peu de juges, II, 240. Il ne doit point être fait par le prince, ibid. et suiv. Ce-. lui des Portugais et des Castillans dans les Indes orien. tales fut ruiné quand leurs princes s'en emparèrent. II, 250. Il est avantageux aux nations qui n'ont besoin de rien, et onéreux à celles qui ont besoin de tout, II, 254. Avantages qu'en peuvent retirer les peuples qui sont en état de supporter une grande exportation et une grande importation en même temps,

II. 255. Rend utiles les choses superflues, et les choses utiles nécessaires, II, 256. Considéré dans les révolutions qu'il a eues dans le monde, II, 257 et suiv. Pourquoi, malgré les révolutions auxquelles il est sujet. sa nature est irrévocablement fixée dans certains états. comme aux Indes, II, 258. Pourquoi celui qui se fait en Afrique est et sera toujours si avantageux, ibid. Pourquoi celui des Indes ne se fait et ne se fera jamais ou'avec de l'argent, II, 266. Raisons physiques des causes qui en maintiennent la balance entre les peuples du nord et ceux du midi, II, 259. Différence entre celui des anciens et celui d'aujourd'hui, II, 260 et suiv. Fuit l'oppression et cherche la liberté; c'est une des principales causes des différences qu'on trouve entre celui des anciens et le nôtre, II, 261. Sa cause et ses effets, II, 262. Celui des anciens, ibid, et suiv. Comment et par où il se faisoit autrefois dans les Indes, ibid. et suiv. Quel étoit autrefois celui d'Asie: comment et par ou il se faisoit, ibid. Nature et étendue de celui des Tyriens, II, 265. Combien celui des Tyriens tiroit d'avantages de l'imperfection de la navigation des anciens, ibid. Étendue et durée de celui des Juifs, II, 266. Nature et étendue de celui des Égyptiens, II, 265. - de celui des Phéniciens, II, 266. - de celui des Grecs avant et depuis Alexandre, II, 271 et suivantes. Celui d'Athènes fut plus borné qu'il n'auroit du l'être, ibid. - de Corinthe, II, 272 et suiv. — de la Grèce avant Homère, II, 274. Révolutions que lui occasionna la conquête d'Alexandre. II, 275 et suiv. Préjugé singulter qui empêchoit et qui empêche encore les Perses de faire celui des Indes, ibid. De celui qu'Alexandre avoit projeté d'établir, II, 277. De celui des rois grecs après Alexandre, II,

280 et suiv. Comment et par où on le fit aux Indes après Alexandre, II, 283 et suiv. Celui des Grecs et des Romains aux Indes n'étoit pas si étendu, mais étoit plus facile que le nôtre, II, 286 et suiv. Celui de Carthage, II, 292 et suiv. La constitution politique, le droit civil, le droit des gens, et l'esprit de la nation, chez les Romains, étoient opposés au commerce, II, Celui des Romains avec l'Arabie et les 202 et suiv. Indes, II, 306 et suiv. Révolutions qu'y causa la mort d'Alexandre, II, 309 et suiv. - intérieur des Romains. II, 311. De celui de l'Europe après la destruction des Romains en occident, ibid, et suiv. Loi des Wisigoths contraire au commerce, II, 312. Autre loi du même peuple favorable au commerce, II, 313. Comment se fit jour en Europe à travers la barbarie, III, 314 et suiv. Sa chûte, et les malheurs qui l'accompagnèrent. dans les temps de barbarie, n'eurent d'autre source que la philosophie d'Aristote et les rêves des scholastiques, ibid. Ce qu'il devint depuis l'affoiblissement des Romains en orient, ibid. Les lettres de change l'ont arraché des bras de la mauvaise foi, pour le faire rentrer dans le sein de la probité, II, 316 et suiv. Comment se fait celui des Indes orientales et occidentales, II. 318 et suiv. Lois fondamentales de celui de l'Europe, II, 320 et suiv. Projets proposés par l'auteur sur celui des Indes, II, 329 et suiv. Dans quels cas il se fait par échange, II, 331. Dans quelle proportion il se fait, suivant les différentes positions des peuples qui le font ensemble, ibid. et suiv. On en devroit bannir les monnoies idéales, II, 336. Croît par une augmentation successive d'argent, et par de nouvelles découvertes de terres et de mers, II, 342. Pourquoi ne peut fleurir en Moscovie, II, 363. Le nombre des

fêtes, dans les pays qu'il maintient, doit être proportionné à ses besoins, III, 29.

Commerce d'économie. Ce que c'est: dans quels gouvernemens il convient et réussit le mieux, II, 234 et suiv. Des peuples qui ont fait ce commerce, II, 237. Doit souvent sa naissance à la violence et à la vexation, ibid. Il faut quelquefois n'y rien gagner, et même y perdre, pour y gagner beaucoup, II, 238 et suiv. Comment on l'a quelquefois gêné, II, 240. Les banques sont un établissement qui lui est propre, II, 242. On peut, dans les états où il se fait, établir un port franc, II, 243.

Commerce de luxe. Ce que c'est: dans quels gouvernemens il convient et réussit le mieux, II, 234 et suiv. Il ne lui faut point de banques, II, 242. Il ne doit avoir aucun privilège, II, 243.

Commissaires. Ceux qui sont nommés pour juger les particuliers, ne sont d'aucune utilité au monarque; sont injustes et funestes à la liberté des sujets, II, 32 et suiv.

COMMODE. Ses rescripts ne devroient pas se trouver dans le corps des lois romaines, III, 257.

Communauté de biens. Est plus ou moins utile dans les différens gouvernemens, I, 278.

Communes. Il n'en étoit point question aux assemblées de la nation sous les deux premières races de nos rois, III, 138.

Communion. Étoit refusée à ceux qui mouroient sans avoir donné une partie de leurs biens à l'église, III, 221.

Compagnies de négocians. Ne conviennent presque jamais dans une monarchie; pas toujours dans les républiques, II, 242. Leur utilité, leur objet, II, 321 et suiv., Ont avili l'or et l'argent, II, 327.

Compagnons. Ce que Tacite appelle ainsi chez les Germains: c'est dans les usages et les obligations de ces compagnons qu'il faut chercher l'origine du vasselage, III, 261 et suiv. 292 et suiv.

Compositions. Tarif de celles que les lois barbares avoient établies pour les différens crimes, suivant la qualité des différentes personnes, III, 124 et suiv. 163. Leur grandeur seule constituoit la différence des conditions et des rangs, III, 125 et suiv. 305 et suiv. L'auteur entre dans le détail de la nature de celles qui étoient en usage chez les Germains, chez les peuples sortis de la Germanie pour conquérir l'empire romain, afin de nous conduire par la main à l'origine des justices seigneuriales, III, 303 et suiv. A qui elles appartenoient: pourquoi on appeloit ainsi les satisfactions dues chez les barbares par les coupables à la personne offensée ou à ses parens, III, 305 et suiv. Les rédacteurs des lois barbares crurent en devoir fixer le prix, et le firent avec une précision et une finesse admirables, ibid. Ces réglements ont commencé à tirer les Germains de l'état de pure nature, ibid. Étoient réglées suivant la qualité de l'offensé, III, 306. moient, sur la tête de ceux sur qui elles étoient établies, une prérogative proportionnée aux prix dont le tort qu'ils éprouvoient devoit être réparé, ibid. quelles espèces on les pavoit, ibid. L'offensé étoit le maître chez les Germains de recevoir la composition ou de la refuser, et de se réserver sa vengeance: quand on commença à être obligé de la recevoir, III, 308 et suiv. On en trouve, dans le code des lois barbares, pour les actions involontaires, III, 309.

Compositions. Celles qu'on payoit aux vassaux du roi étoient plus fortes que celles qu'on payoit aux hommes libres. III. 262.

Comte. Étoit supérieur au seigneur, III, 187. rence entre sa jurisdiction sous la seconde race, et celle de ses officiers, ibid. et suiv. Les jugemens rendus dans sa cour ne ressortissoient point devant les missi dominici, III, 188. Renvoyoit au jugement du roi les grands qu'il prévoyoit, ne pouvoir pas réduire à la raison, III, 180. On étoit autrefois obligé de réprimer l'ardeur qu'ils avoient de juger et de faire juger, III, 282. Leurs fonctions sous les deux premières races, III, 295, 298. Comment et avec qui ils alloient à la guerre dans les commencemens de la monarchie, III, 295. Quand menoit les vassaux des leudes à la guerre, III, 298. Sa jurisdiction à la guerre, ibid. et suiv. C'étoit un principe fondamental de la monarchie, que le comte réunit sur sa tête et la puissance militaire et la jurisdiction civile; et c'est dans ce double pouvoir que l'auteur trouve l'origine des justices seigneuriales, III, Pourquoi ne menoit pas à la guerre les vassaux des évêques et des abbés, ni les arrière-vassaux des leudes, ibid. et suiv. Étimologie de ce mot, III, N'avoient pas plus de droits dans leurs terres que les autres seigneurs dans la leur, ibid. et suiv. Différence entre eux et les ducs, ibid. et suiv. Quoiqu'ils réunissent sur leur tête les puissances militaire, civile et fiscale, la forme des jugemens les empêchoit d'être despotiques: quelle étoit cette sorme, III, 301 et suiv. Leurs fonctions étoient les mêmes que celles du gravion et du centenier, III, 301. Combien il lui falloit d'adjoints pour juger, ibid et suiv. Commencerent des le règne de Clovis à se procurer par argent la perpétuité de leurs offices, qui, par nature, n'étoient qu'annuels: exemple de la perfidie d'un fils envers son père, III, 341. Ne pouvoient dispenser personne d'aller à la guerre, III, 408. Quand leurs offices commencèrent à devenir héréditaires et attachés à des fiefs, III, 410 et suiv.

Comtés. Ne furent pas donnés à perpétuité en même temps que les fiefs, III, 362.

Concubinage. Contribue peu à la propagation: pourquoi, II, 383. Il est plus ou moins flétri, suivant les divers gouvernemens, et suivant que la polygamie ou le divorce sont permis ou défendus, II, 385, et suiv. Les lois romaines ne lui avoient laissé de lieu que dans le cas d'une très-grande corruption de moeurs, II, 386.

Condamnation de dépens. N'avoit point lieu autrefois en France en cour laie: pourquoi, III, 204.

Condamnés. Leurs biens étoient consacrés à Rome: pourquoi, I, 224.

Conditions. En quoi consistoient leurs différences chez les Francs, III, 124.

Confesseurs des rois. Sages conseils qu'ils devroient bien suivre; II, 5 et suiv.

Confiscations. Fort utiles et justes dans les états despotiques: pernicieuses et injustes dans les états modérés, II, 201 et suiv.

Voyez Juifs.

Confiscation des marchandises. Lois excellentes des Anglais sur cette matière, II, 245.

Confrontation des témoins avec l'accusé. Est une formalité requise par la loi naturelle, III, 61.

CONFUCIUS. Sa religion n'admet point l'immortalité de l'ame, et tire de ce faux principe des conséquences admirables pour la société, III, 24 et suiv.

Conquérans. Causes de la dureté de leur caractère. Leurs droits sur le peuple conquis, I, 325 et suivantes. Voyez Conquête. Jugement sur la générosité prétendue de quelques-uns, I, 346 et suiv.

Conquete. Quel en est l'objet, I, 104. Lois que doit suivre un conquérant, I, 325 et suiv. Erreurs dans lesquelles sont tombés nos auteurs dans le droit public touchant cet objet. Ils ont admis un principe aussi faux qu'il est terrible, et ont tiré des conséquences encore plus terribles, ibid. Quand elle est faite, le conquérant n'a plus droit de tuer: pourquoi, I, 326. Son objet n'est point la servitude, mais la conservation: conséquences de ce principe, ibid. et suiv. Avantages qu'elle peut apporter au peuple conquis, I, 328. (Droit de). Sa définition, I, 330. Bel usage qu'en firent le roi Gélon et Alexandre, ibid. Quand et comment les républiques en peuvent faire, ibid. et suiv. Les peuples conquis par une aristocratie sont dans l'état le plus triste, I, 332. Comment on doit traiter le peuple vaincu, I, 335. Moyens de la conserver, I, 343. Conduite que doit tenir un état despotique avec le peuple conquis, I, 346 et suiv.

CONRAD, empereur. Ordonna le premier que la succession des fiefs passeroit aux petits-enfans ou aux frères, suivant l'ordre de succession: cette loi s'étendit peu à peu pour les successions directes à l'infini, et pour les collatérales au septième degré, III, 413 et suiv.

Conseil du prince. Ne peut être dépositaire des lois, I, 123. Ne doit point juger les affaires contentieuses: pourquoi, I, 228.

Conseils. Si ceux de l'Évangile étoient des lois, ils seroient contraires à l'esprit des lois évangéliques, III, II. Conservation. C'est l'objet général de tous les états, I, 351.

Conspirations. Précautions que doivent apporter les législateurs dans les lois pour la révélation des conspirations, II. 24 et suiv. CONSTANCE. Belle loi de cet empereur, II, 35.

Constantin. Changement qu'il apporta dans la nature du gouvernement, I, 245. C'est à ses idées sur la perfection que nous sommes redevables de la jurisdiction ecclésiastique, II, 415. Abrogea presque toutes les lois contre le célibat, II, 416. A quels motifs Zosime attribue sa conversion, III, 16. Il n'imposa qu'aux habitans des villes la nécessité de chommer le dimanche, III, 29. Respect ridicule de ce prince pour les évêques, III, 252.

CONSTANTIN DUCAS (le faux). Punition singulière de ses crimes, I, 246.

Constantinople. Il y a des serrails où il ne se trouve pas une seule femme, II, 126.

Consuls. Nécessité de ces juges pour le commerce, II, 248. Consuls romains. Par qui et pourquoi leur autorité fut démembrée, I, 380 et suiv. Leur autorité et leurs fonctions. Quelle étoit leur compétence dans les jugemens, I, 389 et suiv. Avantage de celui qui avoit des enfans sur celui qui n'en avoit point, II, 407.

Contemplation. Il n'est pas bon pour la société que la religion donne aux hommes une vie trop contemplative, III, 15.

Continence. C'est une vertu qui ne doit être pratiquée que par peu de personnes, II, 416.

Continence publique. Est nécessaire dans un état populaire, I, 267.

Contrainte par corps. Il est bon qu'elle n'ait pas lieu dans les affaires civiles: il est bon qu'elle ait lieu dans les affaires de commerce, II, 246 et suiv.

Contumace. Comment étoit punie dans les premiers temps de la monarchie, III, 363 et suiv.

Coples. Les Saxons appeloient ainsi ce que nos pères appeloient comptes, III, 300.

corinthe. Son heureuse situation: son commerce: sa richesse: la religion y corrompit les moeurs. Fut le séminaire des courtisanes, II, 272 et suiv. Sa ruine augmenta la gloire de Marseille, II, 299.

Cornéliennes. Voyez Lois cornéliennes,

Corps législatif. Quand, pendant combien de temps, par qui doit être assemblé, prorogé, et renvoyé, dans un état libre, I, 361 et suiv.

Corruption. De combien il y en a de sortes, I, 282 et suiv. Combien elle a de sources dans une démocratie: quelles sont ces sources, ibid. et suiv. Ses effets funestes, I, 289.

Cosmes. Magistrats de Crète. Vices dans leur institution, I, 362.

Coucy (le sire de). Ce qu'il pensoit de la force des Anglais, I, 390.

Coups de bâton. Comment punis par les lois barbares, III, 163.

Couronne. Les lois et les usages des différens pays en règlent différemment la succession: et ces usages qui paroissent injustes à ceux qui ne jugent pas sur les idées de leur pays, sont fondés en raison, III, 65 et suiv. Ce n'est pas pour la famille régnante qu'on y a fait la succession, mais pour l'intérêt de l'état, III, 88. Son droit ne se règle pas comme les droits des particuliers: elle est soumise au droit politique; les droits des particuliers le sont au droit civil, ibid. On en peut changer l'ordre de succession, si celui qui est établi détruit le corps politique pour lequel il a été établi, III, 95. La nation a droit d'en exclure et d'y faire renoncer, III, 96.

Couronne de France. C'est par la loi salique qu'elle est affectée aux mâles exclusivement, II, 177. Sa figure

ronde est-elle le fondement de quelque droit du roi? III, 253. Étoit élective sous la seconde race, III, 385 et suiv. Le droit d'ainesse ne s'y est établi que quand il s'est établi dans les fiefs, après qu'ils sont devenus perpétuels, III, 418 et suiv. Pourquoi les filles en sont exclues, tandis qu'elles ont droit à celles de plusieurs autres royaumes, III, 421 et suiv.

Cours des princes. Combien ont été corrompues dans tous les temps, I, 134.

Courtisans. Peinture admirable de leur caractère, ibid. En quoi, dans une monarchie, consiste leur politesse: cause de la délicatesse de leur goût, I, 146. Différence essentielle entre eux et le peuple, ibid.

Courtisanes. Il n'y a qu'elles qui soient heureuses à Venise, I, 259. Corinthe en étoit le séminaire, II, 273. Leurs enfans sont-ils obligés, par le droit naturel, de nourrir leurs pères indigens, III. 64.

Cousins-germains. Pourquoi le mariage entre eux n'est pas permis, III, 80. Étoient autrefois regardés et se regardoient eux-mêmes comme frères, ibid. Pourquoi et quand le mariage fut permis entre eux à Rome, III, 81. Chez quels peuples leurs mariages doivent être regardés comme incestueux, III, 82.

Coutumes anciennes. Combien il est important pour les moeurs de les conserver, I, 174.

Coutumes de France. L'ignorance de l'écriture, sous les règnes qui suivirent celui de Charlemagne: fit oublier les lois barbares, le droit romain, et les capitulaires, auxquels on substitua les coutumes, III, 138 et suiv. Pourquoi ne prévalurent pas sur le droit romain dans les provinces voisines de l'Italie, III, 139. Il y en avoit dès la première et la seconde race des rois: elles, n'étoient point la même chose que les lois des peuples

barbares; preuves: leur véritable origine, III, 139 et suiv. Quand commencèrent à faire plier les lois sous leur autorité, ibid. Ce seroit une chose inconsidérée de les vouloir toutes réduire en une générale, III, 211. Leur origine; les différentes sources où elles ont été puisées: comment, de particulières qu'elles étoient pour chaque seigneurie, sont devenues générales pour chaque province: quand et comment ont été rédigées par écrit, et ensuite réformées, III, 228 et suiv. Contiennent beaucoup de dispositions tirées du droit romain, III, 231.

Coutumes de Bretagne. Tirent leur source des assises de Geoffroi, duc de cette province, II, 229 et suiv. — de Champagne. Ont été accordées par le roi Thibaut. ibid. — de Montfort. Tirent leur origine des lois du comte Simon, ibid. — de Normandie. Ont été accordées par le duc Raoul, ibid.

Crainte. Est un des premiers sentimens de l'homme en état de nature. A fait rapprocher les hommes, et a formé les sociétés, I, 103. Est le principe du gouvernement despotique, I, 138.

Créanciers. Quand commencèrent à être plutôt poursuivis à Rome par leurs débiteurs qu'ils ne poursuivoient leurs débiteurs, II, 32.

Création. Est soumise à des lois invariables, I, 98. Ce que l'auteur en dit prouve-t-il qu'il est athée? IV, 7 et suiv.

Créature. La soumission qu'elle doit au créateur dérive d'une loi antérieure aux lois positives, I, 99.

Crédit. Moyens de conserver celui d'un état, ou de lui en procurer un, s'il n'en a pas, II, 367 et suiv.

CRÉMUTIUS CORDUS. Injustement condamné, sous prétexte de crime de lèse-majesté, II, 21. Crète. Ses lois ont servi d'original à celles de Lacédémone, I, 152. La sagesse de ses lois la mit en état de résister long-temps aux efforts des Romains, I, 153. Les Lacédémoniens avoient tiré de la Crète leurs usages sur le vol, III, 246.

Crétois. Moyen singulier dont ils usoient avec succès pour maintenir le principe de leur gouvernement: leur amour pour la patrie, I, 295. Moyen infâme qu'ils employoient pour empêcher la trop grande population, II, 398. Leurs lois sur le vol étoient bonnes à Lacédémone, et ne valoient rien à Rome, III, 246.

CRILLON. Sa bravoure lui inspire le moyen de concilier son honneur avec l'obéissance à un ordre injuste de Henri III, I, 147.

Crimes. Qui sont ceux que les nobles commettent dans une aristocratie, I, 131. Quoique tous publics de leur nature, sont néanmoins distingués, relativement aux différentes espèces de gouvernement, I, 133. Combien il y en avoit de sortes à Rome, et par qui y étoient jugés, I, 393. Peines qui doivent être infligées à chaque nature de crimes, II, a. Combien il v en a de sortes. II. c. Ceux qui ne font que troubler l'exercice de la religion, doivent être renvoyés dans la classe de ceux qui sont contre la police, ibid. Ceux qui choquent la tranquillité des citoyens sans en attaquer la sûreté, comment doivent être punis. Peines contre ceux qui attaquent la sûreté publique, II, 7 et suiv. Les paroles doivent-elles être mises au nombre des crimes, II, 18 et suiv. On doit, en les punissant, respecter la pudeur, II, 22. Dans quelle religion on n'en doit point admettre d'inexpiables, III, 16 et suiv. Tarif des sommes que la loi salique imposoit pour punition, III, 124 et suiv. On s'en purgeoit dans les

lois barbares, autres que la loi salique, en jurant qu'on n'étoit pas coupable, et en faisant jurer la même chose à des témoins en nombre proportionné à la grandeur du crime, III, 145. N'étoient punis, par les lois barbares, que par des peines pécuniaires; il ne falloit point alors de partie publique, III, 206. Les Germains n'en connoissoient que deux capitaux, la poltronnerie et la trahison, III, 303.

Crimes cachés. Quels sont ceux qui doivent être poursuivis, II, 5.

Crimes capitaux. On en faisoit justice, chez nos pères, par le combat judiciaire, qui ne pouvoit se terminer par la paix, III, 171.

Crimes contre Dieu. C'est à lui seul que la vengeance en doit être réservée, II, 5.

Crimes contre la pureté. Comment doivent être punis, II, 6 et suiv.

Crime contre nature. Il est horrible, très-souvent obscur, et trop sévèrement puni: moyens de le prévenir. Quelle en est la source parmi nous, II, 10 et suiv.

Crime de lese-majesté. Par qui et comment doit être jugé dans une république, I, 223 et suiv.

Vo yez Lèse-majesté.

Criminels. Pourquoi il est permis de les faire mourir, II, 93. A quels criminels on doit laisser des asyles, III, 39. Les uns sont soumis à la puissance de la loi, les autres à son autorité, III, 97.

Critique. Préceptes que doivent suivre ceux qui en font profession, et surtout le gazetier ecclésiastique, IV, 66.

Croisades. Apportèrent la lèpre dans nos climats: comment on l'empêcha de gagner la masse du peuple, II, 81. Servirent de prétexte aux ecclésiastiques pour attirer toutes sortes de matières et de personnes à leurs tribunaux, III, 219 b.

CROMWEL. Ses succès empêchèrent la démocratie de s'établir en Angleterre, I, 128 3.

Cuivre. Différentes proportions de la valeur du cuivre à celle de l'argent, II, 338, III, 361.

Culte. Le soin de rendre un culte à Dieu est bien différent de la magnificence de ce culte, III, 45.

Culte extérieur. Sa magnificence attache à la religion, III, 37. A beaucoup de rapport avec la magnificence de l'état, III, 45.

Culture des terres. N'est pas en raison de la fertilité, mais en raison de la liberté, II, 155. La population est en raison de la culture des terres et des arts, II, 160. Suppose des arts, des connoissances et la monnoie, II, 165.

Cumes. Fausses précautions que prit Aristodème pour se conserver la tyrannie de cette ville, I, 336. Combien les lois criminelles y étoient imparfaites, II, 3.

Curies. Ce que c'étoit à Rome: à qui elles donnoient le plus d'autorité, I, 382.

Cynète. Les peuples y étoient plus cruels que dans tout le reste de la Grèce, parce qu'ils ne cultivoient pas la musique, I, 157.

CYRUS. Fausses précautions qu'il prit pour conserver ses conquêtes, I, 336.

Car. Voyez PIERRE I.

Czarine. (Anne). Injustice qu'elle commit, sous prétexte du crime de lèse-majesté, II, 19.

D.

DAGOBERT. Pourquoi fut obligé de se défaire de l'Austrasie en faveur de son fils, III, 352 et suiv. Ce que c'étoit que sa chaire, III, 424.

Danois.

Danois. Conséquences funestes qu'ils tiroient du dogme de l'immortalité de l'ame, II, 25.

Dantzik. Profits que cette ville tire du commerce de bled qu'elle fait avec la Pologne, II, 241.

DARIUS. Ses découvertes maritimes ne lui furent d'aucune utilité pour le commerce, II, 275 et suiv.

DAVILA. Mauvaise raison de cet autour touchant la majorité de Charles IX, II, 253 et suiv.

Débiteurs. Comment devroient être traités dans une république. Époque de leur affranchissement de la servitude à Rome: révolution qui en pensa résulter, II, 30 et suiv.

Déconfés. Ce que c'étoit: étoient punis par la privation de la communion et de la sépulture, III, 221.

Décemoirs. Pourquoi établirent des peines capitales contre les auteurs de libelles et contre les poètes, I, 243. Leur origine, leur mal adresse et leur injustice dans le gouvernement: causes de leur chûte, I, 383 et suiv. Il y a dans la loi des douze tables plus d'un endroit qui prouve leur dessein de choquer l'esprit de la démocratie, II, 30 et suiv.

Décimaires. Voyez Lois décimaires.

Décrétales. On en a beaucoup inséré dans les recueils des canons, III, 138 b. Comment on en prit les formes judiciaires plutôt que celles du droit romain, III, 218 et suiv. Sont, à proprement parler, des rescripts des papes; et les rescripts sont une mauvaise sorte de législation: pourquoi, III, 256.

Défaute de droit. Ce que c'étoit, III, 186. Quand, comment et contre qui donnoit lieu au combat judiciaire, III, 190.

Voyez Appel de défaute de droit.

DEFONTAINE. C'est chez lui qu'il faut chercher la juris-

. I I

prudence du combat judiciaire, III, 169. Passage de cet auteur, mal entendu jusqu'ici, expliqué, III, 198 et suiv. Pour quelles provinces il a travaillé, III, 215. Son excellent ouvrage est une des sources des coutumes de France, III, 230.

Déisme. Quoiqu'il soit incompatible avec le spinosisme, le gazetier ecclésiastique ne laisse pas de les cumuler sans cesse sur la tête de l'auteur: preuves qu'il n'est ni déiste, ni athée, IV, 4.

Délateurs. Comment à Venise ils font parvenir leurs délations, I, 183. Ce qui donna naissance à Rome à ce genre d'hommes funestes. Établissement sage parmi nous à cet égard, I, 230.

Voyez Accusateurs, Accusés, Accusations.

Délos. Son commerce: sources de ce commerce: époques de sa grandeur et de sa chûte, II, 299 et suiv.

Délicatesse du goût. Source de celle des courtisans, I, 146.

DÉMÉTRIUS DE PHALÈRE. Dans le dénombrement qu'il fit des citoyens d'Athènes, il en trouva autant dans cette ville esclave, qu'elle en avoit lorsqu'elle défendit la Grèce contre les Perses, I, 130.

Démenti. Origine de la maxime qui impose à celui qui en a reçu un, la nécessité de se battre, III, 164.

Démocratie. Quelles sont les lois qui dérivent de sa nature. Ce que c'est. — Quelles en sont les lois fondamentales. — Quel est l'état du peuple dans ce gouvernement. — Le peuple y doit nommer ses magistrats et le sénat. — D'où dépend sa durée et sa prospérité. Les suffrages ne doivent pas s'y donner comme dans l'aristocratie. — Les suffrages du peuple y doivent être publics; ceux du sénat secrets: pourquoi cette différence. — Comment l'aristocratie peut s'y trouver mêlée:

quand elle est renfermée dans le corps des nobles, I, 109 et suiv. La vertu en est le principe, I, 127. Ce que c'est que cette vertu, I, 151. Ponrquoi n'a pu s'introduire en Angleterre, I, 128. Pourquoi n'a pu revivre à Rome après Sylla. — Les politiques grecs ont eu sur son principe des vues bien plus justes que les modernes, I, 129. La vertu est singulièrement affectée à ce gouvernement. La vertu doit y être le principal objet de l'éducation. Manière de l'inspirer aux enfans, I, 151 et suiv. Quels sont les atrachements qui doivent y régner sur le cœur des citoyens, I, 164 Comment on v peut établir l'égalité, I, 165 et suiv. Comment on y doit fixer le cens pour conserver l'égalité morale, I, 170. Comment les lois y doivent entretenir la frugalité, I, 171 et suiv. quel cas les fortunes peuvent y être inégales sans inconvénients, ibid. Moyens de favoriser le principe de ce gouvernement, I, 174 et suiv. Les distributions faites au peuple y sont pernicieuses, I, 181. Le luxe y est pernicieux, I, 257. Causes de la corruption de son principe, I, 282 et suiv. Point juste de l'égalité qui doit y être introduite et maintenue, I, 285. Preuve tirée des Romains, I, 298. Un état démocratique peut-il faire des conquêtes? quel usage il doit faire de celles qu'il a faites, I, 331. Le gouvernement y est plus dur que dans une monarchie: conséquence de ce principe. I. 222. On croit communément que c'est le gouvernement où le peuple est le plus libre, I, 349. Ce n'est point un état libre par sa nature, I, 350. Pourquoi on n'y empêche pas les écrits satyriques, II, 21. Il n'y faut point d'esclaves, II, 91. On y change les lois touchant les bâtards, suivant les différentes circonstances, II, 386.

Denier. Révolutions que cette monnoie essuya dans sa valeur à Rome, II, 357 et suivantes.

Deniers publics. Qui, de la puissance exécutrice ou de la puissance législative, en doit fixer la quotité et en régler la régie dans un état libre, I, 366.

Dénonciateurs. Voyez Accusateurs, Accusés, Accusations, Délateurs.

DENYS. Injustice de ce tyran, II, 17.

DENYS LE PETIT. Sa collection des canons, III, 138 b. Denrées. En peut-on fixer le prix? II, 50.

Dépens. Il n'y avoit point autrefois de condamnation de dépens en cour laie, III, 204 et suiv.

Dépôt des lois. Nécessaire dans une monarchie: à qui doit être confié, I, 123.

Derviches. Pourquoi sont en si grand nombre aux Indes, II, 76.

DESCARTES. Fut accusé, ainsi que l'auteur de l'Esprit des lois, d'athéisme, contre lequel il avoit fourni les plus fortes armes, IV, 74.

Desirs. Règle sûre pour en connoître la légitimité, II, 102.

Déserteurs. La peine de mort n'en a point diminué le nombre: ce qu'il y faudroit substituer, I, 236.

Despote. L'établissement d'un visir est pour lui une loi fondamentale, I, 124 et suiv. Plus son empire est étendu, moins il s'occupe des affaires, ibid. En quoi consiste sa principale force: pourquoi ne peut pas souffrir qu'il y ait de l'honneur dans ses états, I, 137. Quel pouvoir il transmet à ses ministres, I, 138. Avec quelle rigueur il doit gouverner, I, 139. Pourquoi n'est point obligé de tenir son serment, ibid. Pourquoi ses ordres ne peuvent jamais être révoqués,

I, 140. La religion ne peut être opposée à ses volontés, I, 141. Est moins heureux qu'un monarque, I, 190 et suiv. Il est les lois, l'état et le prince, I, 193. Son pouvoir passe tout entier à ceux à qui il le confie, I, 203. Ne peut récompenser ses sujets qu'en argênt, I, 205. Sa volonté ne doit trouver aucun obstacle, I, 216. Il peut être juge des crimes de ses sujets, I, 224. Peut réunir sur sa tête le pontificat et l'empire: barrières qui doivent être opposées à son pouvoir spirituel, III, 47.

Despotisme. Le mal qui le limite est un bien, I, 122. Loi fondamentale de ce gouvernement, I, 124. Pourquoi dans les états où il règne, la religion a tant de force, I, 123. Comment est exercé par le prince qui en est saisi, I, 124. Langueur affreuse dans laquelle il plonge le despote, I, 124. Quel en est le principe, I, 127, 137, 191 et suiv. Peut se soutenir sans beaucoup de probité, I, 138. État déplorable où il réduit les hommes, ibid. Horreur qu'inspire ce gouvernement, I, 139. Ne se soutient souvent qu'à force de répandre du sang, ibid. Quelle sorte d'obéissance il exige de la part des sujets, ibid. et suivantes. volonté du prince y est subordonnée à la religion, ibid. Quelle doit être l'éducation dans les états où il règne, I, 149. L'autorité du despote et l'obéissance aveugle du sujet supposent de l'ignorance dans l'un et dans l'autre, ibid. Les sujets d'un état où il règne n'ont aucune vertu qui leur soit propre, ibid. Comparé avec l'état monarchique, I, 188 et suiv. magnanimité en est bannie: belle description de ce gouvernement, I, 191. Comment les lois sont relatives à ses principes, I, 192 et suiv. Portrait hideux et fidèle de ce gouvernement, du prince qui le tient

en main, et des peuples qui y sont soumis, II, 199 et suiv.; 207 et suiv. Pourquoi, tout horrible qu'il est, la plupart des peuples y sont soumis, I, 199. Il règne plus dans les climats chauds qu'ailleurs, I, 200. La cession de biens ne peut y être autorisée, ibid. L'usure v est comme naturalisée, I, 201. La misère arrive de toutes parts dans les états qu'il désole, ibid. Le péculat y est comme naturel, ibid. L'autorité du moindre magistrat y doit être absolue, I, 204. La vénalité des charges y est impossible, I, 211. n'y faut point de censeurs, I, 123. Causes de la simplicité des lois dans les états où il règne, I, 217 et suiv. Il n'y a point de loi, I, 220. La sévérité des peines y convient mieux qu'ailleurs, I, 231. Outre tout, et ne connoît point de tempérament, I, 239. Désavantages de ce gouvernement, I, 247. La question ou torture peut convenir dans ce gouvernement, I, 248. La loi du talion y est fort en usage, I, 250. La clémence y est moins nécessaire qu'ailleurs, I, 252. Le luxe y est nécessaire, I, 262. Pourquoi les femmes v doivent être esclaves, I, 268; II, 128; II, 203. Les dots des femmes y doivent être à peu près nulles, I, 278. La communauté des biens y seroit absurde, ibid. Les gains nuptiaux des femmes y doivent être très-modiques, ibid. C'est un crime contre le genre humain de vouloir l'introduire en Europe, I, 293. Son principe même, lorsqu'il ne se corrompt pas, est la cause de sa ruine, I, 294. Propriétés distinctives de ce gouvernement, I, 305. Comment les états où il règne pourvoient à leur sûreté, I, 316. Les places fortes sont pernicieuses dans les états despotiques, I, 317. Conduite que doit tenir un état despotique avec le peuple vaincu, I, 346 et suiv. Objet

général de ce gouvernement, I, 351. Moyens d'y parvenir, I, 353. Il n'y a point d'écrits satyriques dans les états où il règne: pourquoi, II, 21. Des lois civiles qui peuvent y mettre un peu de liberté. II, 39 et suiv. Tributs que le despote doit lever sur les peuples qu'il a rendus esclaves de la glèbe, II, 48. Les tributs y doivent être très-légers: les marchands v doivent avoir une sauve-garde personnelle, II, 52. On n'y peut pas augmenter les tributs, II, 53. Nature des présens que le prince y peut faire à ses sujets: tributs qu'il peut lever, II, 56 et suiv. Les marchands n'y peuvent pas faire de grosses avances, II, 57. La régie des impôts y rend les peuples plus heureux que dans les états modérés où ils sont affermés, II, 62 et suiv. Les traitans y peuvent être lionorés; mais il ne le doivent être nulle part ailleurs, II, 65. C'est le gouvernement où l'esclavage civil est le plus tolé. rable, II, 90. Pourquoi on y a une grande facilité à se vendre, II, 97. Le grand nombre d'esclaves n'y est point dangereux, II, 105. N'avoit lieu en Amérique que dans les climats situés vers la ligne: pourquoi, II, 142. Pourquoi règne dans l'Asie et dans l'Afrique, ibid. et suiv. On n'y voit point changer les moeurs et les manières, II, 199. Peut s'allier très-difficilement avec la religion chrétienne: très-bien avec la mahométane, II, 207; III, 6 et suiv. Il n'est pas permis d'y raisonner bien ou mal, II, 229. n'est que dans ce gouvernement qu'on peut forcer les enfans à n'avoir d'autre profession que celle de leur père, II, 252. Les choses n'y représentent jamais la monnoie, qui en devroit être le signe, II, 333. Comment est gêné par le change, II, 362 et suiv. dépopulation qu'il cause est très-difficile à réparer, II, 424. S'il est joint à une religion contemplative, tout est perdu, III, 15. Il est difficile d'établir une nouvelle religion dans un grand empire où il règne, III, 57. Les lois n'y sont rien, ou ne sont qu'une volonté capricieuse et transitoire du souverain: il y faut donc quelque chose de fixe; et c'est la religion qui est quelque chose de fixe, III, 59 et suiv. L'inquisition y est destructive comme le gouvernement, III, 75.

Dettes. Toutes les demandes qui s'en faisoient à Orléans, se vuidoient par le combat judiciaire, III, 162. Il suffisoit, du temps de saint Louis, qu'une dette fût de douze deniers, pour que le demandeur et le défendeur pussent terminer leurs différens par le combat judiciaire, ibid.

Voyez Débiteurs, Lois, République, Rome, Solon.

Dettes de l'état. Sont payées par quatre classes de gens: quelle est celle qui doit être la moins ménagée, II, 368.

Dettes publiques. Il est pernicieux pour un état d'être chargé de dettes envers les particuliers: inconvénient de ces dettes, II, 365. Moyens de les payer sans fouler ni l'état ni les particuliers, II, 367 et suiv.

Deutéronome. Contient une loi qui ne peut pas être admise chez beaucoup de peuples, II, 24.

Dictateurs. Quand ils étoient utiles: leur autorité, comment ils l'exerçoient: sur qui elle s'étendoit: quelle étoit sa durée et ses effets, I, 118, 387. Comparés aux inquisiteurs d'état de Venise, I, 118.

Dictionnaire. On ne doit point chercher celui d'un auteur ailleurs que dans son livre même, IV, 78 et suiv.

DIEU. Ses rapports avec l'univers, I, 98. Motifs de sa conduite, *ibid*. La loi qui nous porte vers lui est la première par son importance, et non la première dans l'ordre des lois, Î, 101. Les lois humaines doivent le faire honorer, et jamais le venger, II, 5 et suiv. Les raisons humaines sont toujours subordonnées à sa volonté, II, 121. C'est être également impie que de croire qu'il n'existe pas, qu'il ne se mêle point des choses d'ici-bas, ou qu'il s'appaise par des sacrifices, III, 45. Veut que nous méprisions les richesses; nous ne devons donc pas lui prouver que nous les estimons en lui offrant nos trésors, III, 46. Ne peut pas avoir pour agréables les dons des impies, ibid. Ne trouve d'obstacles nulle part où il veut établir la religion chrétienne, IV, 43 et suivantes.

Digeste. Époque de la découverte de cet ouvrage: changemens qu'il opéra dans les tribunaux, III, 222 et suiv.

Dignités. Avec quelles précautions doivent être dispensées dans les monarchies, I, 291.

Dimanche. La nécessité de le chommer ne fut d'abord imposée qu'aux habitants des villes, III, 29.

Dimes ecclésiastiques. Pepin en jeta les fondements: mais leur établissement ne remonte pas plus haut que Charlemagne, III, 375. A quelle condition le peuple consentit de les payer, III, 378.

Distinctions. Celles des rangs, établies parmi nous, sont utiles: celles qui sont établies aux Indes par la religion sont pernicieuses, III, 27 et suiv.

Distributions faites au peuple. Autant elles sont pernicieuses dans la démocratie, autant elles sont utiles dans l'aristocratie, I, 181.

Divinité. Voyez DIEU.

Division du peuple en classes. Combien il est important qu'elle soit bien faite dans les états populaires, I, 112, Divorces. Différence entre le divorce et la répudiation, I, 135. Les lois des Maldives et celles du Mexique font voir l'usage qu'on en doit faire, I, 136. A une grande utilité politique, et peu d'utilité civile, I, 137. Lois et usages de Rome et d'Athènes sur cette matière, ibid. et suiv. N'est conforme à la nature que quand les deux parties ou l'une d'elles y consentent, III, 62. C'est s'éloigner des principes des lois civiles que de l'autoriser pour cause de voeux en religion, III, 73 et suiv.

Dogmes. Ce n'est point leur vérité ou leur fausseté qui les rend utiles ou pernicieux, c'est l'usage ou l'abus que l'on en fait, III, 24. Ce n'est point assez qu'un dogme soit établi par une religion, il faut qu'elle le dirige, III, 26.

Domaine. Doit être inaliénable: pourquoi, III, 87. Étoit autrefois le seul revenu des rois: preuves, ibid. Comment ils le faisoient valoir, III, 361. On étoit bien éloigné autrefois de le regarder comme inaliénable, III, 394. Louis le Débonnaire s'est perdu, parce qu'il l'a dissipé, III, 394.

DOMAT. Il est vrai que l'auteur a commencé son livre autrement que M. Domat n'a commencé le sien, IV, 18.

Domination. Les hommes n'en auroient pas même l'idée, s'ils n'étoient pas en société, I, 102.

- (Esprit de). Gâte presque toujours les meilleures actions, III, 222.
- Domitien. Ses cruautés soulagèrent un peu les peuples, I. 139 et suiv. Pourquoi il fit arracher les vignes dans la Gaule, II, 305.
- Donations à cause de noces. Les différents peuples y ont apposé différentes restrictions, suivant leurs différentes moeurs, II, 214.
- Dots. Quelles elles doivent être dans les différents gouvernements, I, 278.

Douaire. Les questions qu'il faisoit naître ne se décidoient point par le combat judiciaire, III, 174. Vovez Gains nuptiaux.

Douanes. Lorsqu'elles sont en ferme, elles détruisent la liberté du commerce et le commerce même, II, 245. Celle de Cadix rend le roi d'Espagne un particulier très-riche dans un état très-pauvre, II, 329.

Droit. Diverses classes détaillées de celui qui gouverne les hommes: c'est dans ce détail qu'il faut trouver les rapports que les lois doivent avoir avec l'ordre des choses sur lesquelles elles statuent, III, 58.

Droit canonique. On ne doit point régler sur ces principes ce qui est réglé par ceux du droit civil, III, 70. Concourut avec le droit civil à abolir les pairs, III, 225.

Droit civil. Ce que c'est, I, 104. Gouverne moins les peuples qui ne cultivent point les terres, que le droit des gens, II, 162, 181. De celui qui se pratique chez les peuples qui ne cultivent point les terres, II, 163, 171. Gouverne les nations et les particuliers, III, 58. Cas où l'on peut juger par ses principes, en modifiant ceux du droit naturel, III, 64. Les choses réglées par ses principes ne doivent point l'être par ceux du droit canonique, et rarement par les principes des droits de la religion: elles ne doivent point l'être non plus par celles du droit politique, III, 70 et suiv. 84 et suiv. 87 et suiv. On ne doit point suivre ses dispositions générales, quand il s'agit de choses soumises à des règles particulières tirées de leur propre nature, III, 98.

Droit coutumier. Contient plusieurs dispositions tirées du droit romain, III, 231.

Droit de conquête. D'où il dérive: quel en doit être l'esprit, I, 325 et suiv. Sa définition, I, 330.

Droit de guerre. D'où il dérive, I, 324.

Droit des gens. Quel il est, et quel en est le principe, I, 104. Les nations les plus féroces en ont un, ibid. Ce que c'est, I, 323. De celui qui se pratique chez les peuples qui ne cultivent point les terres, II, 162. Gouverne plus les peuples qui ne cultivent point les terres, que le droit civil, ibid. De celui des Tartares: causes de sa cruauté, qui paroit contradictoire avec leur caractère, II, 169. Celui de Carthage étoit singulier, II, 292. Les choses qui lui appartiennent ne doivent pas être décidées par les lois civiles et par les lois politiques, III, 92 et suivantes. La violation de ce droit est aujourd'hui le prétexte le plus ordinaire des guerres, III, 189. Droit des maris. Ce que c'étoit à Rome, II, 404 et suiv. Droit écrit (pays de). Dès le temps de l'édit de Pistes,

Droit des maris. Ce que c'etoit à Rôme, 11, 404 et suiv.

Droit écrit (pays de). Dès le temps de l'édit de Pistes, ils étoient distingués de la France coutumière, III, 130 et suiv.

Voyez Pays de droit écrit.

Droit naturel. Il est, dans les états despotiques, subordonné à la volonté du prince, I, 140. Gouverne les nations et les particuliers, III, 58. Cas où l'on peut modifier ses principes, en jugeant par ceux du droit civil, III, 64.

Droit politique. En quoi consiste, I, 105. Il ne faut point régler par ses principes les choses qui dépendent des principes du droit civil, et vice versà, II, 84 et suiv. 87 et suiv. Soumet tout homme aux tribunaux civils et criminels du pays où il est: exception en faveur des ambassadeurs, II, 93 et suiv. La violation de ce droit étoit un sujet fréquent de guerre, III, 189 et suiv. Droit public. Les auteurs qui en ont traité sont tombés dans de grandes erreurs: causes de ces erreurs, I, 326.

Droit romain. Pourquoi à ses formes judiciaires on substitua celles des décrétales, III, 218. Sa renaissance, et ce qui en résulta: changements qu'il opéra dans les tribunaux, III, 222 et suiv. Comment fut apporté en France: autorité qu'on lui attribua dans les différentes provinces, ibid. S. Louis le fit traduire pour l'accréditer dans ses états: en fit beaucoup usage dans ses établissements, ibid. Lorsqu'il commença à être enseigné dans les écoles, les seigneurs perdirent l'usage d'assembler leurs pairs pour juger, ibid. On en a inséré beaucoup de dispositions dans nos coutumes, III, 231.

Voyez Lois romaines, Rome, Romains.

Droits honorifiques dans les églises. Leur origine, III, 381.

Droits seigneuriaux. Ceux qui existoient autrefois, et qui n'existent plus, n'ont point été abolis comme des usurpations, mais se sont perdus par négligence ou par les circonstances, III, 226 et suiv. Ne dérivent point, par usurpation, de ce cens chimérique que l'on prétend venir de la police générale des Romains: preuves, III, 291.

Dubos (M. l'abbé). Fausseté de son système sur l'établissement des Francs dans les Gaules: causes de cette fausseté, III, 126. Son ouvrage sur l'Établissement de la monarchie française dans les Gaules semble être une conjuration contre la noblesse, III, 271. Donné aux mots une fausse signification, et imagine des faits pour appuyer son faux système, III, 278 et suiv. Abuse des capitulaires, de l'histoire et des lois, pour établir son faux système, III, 280. Trouve tout ce qu'il veut dans le mot census, et en tire toutes les conséquences qui lui plaisent, III, 286. Idée générale de son livre: pourquoi, étant mauvais, il a séduit beaucoup de gens: pourquoi il est si gros, III, 323. Tout son livre roule

sur un faux système: réfutation de ce système, III, 324 et suiv. Son système sur l'origine de notre noblesse française est faux, et injurieux au sang de nos premières familles, et aux trois grandes maisons qui ont régné successivement sur nous, III, 330 et suivantes. Fausse interprétation qu'il donne au décret de Childebert, III, 334 et suiv. Son éloge et celui de ses autres ouvrages, III, 339 et suiv.

DU CANGE. Erreur de cet auteur relevée, III, 320.

Ducs. En quoi différoient des comtes: leurs fonctions, III, 300 et suiv. Où on les prenoit chez les Germains: leurs prérogatives, III, 306. C'étoit en cette qualité, plutôt qu'en qualité de rois, que nos premiers monarques commandoient les armées, III, 356.

Duels. Origine de la maxime qui impose la nécessité de tenir sa parole à celui qui a promis de se battre, III, 164. Moyen plus simple d'en abolir l'usage que ne sont les peines capitales, III, 172.

Voyez Combat judiciaire.

## E.

EAU BOUILLANTE. Voyez Preuve par l'eau bouillante. Échange. Dans quel cas on commerce par échange, II,

Échevins. Ce que c'étoit autrefois: respect qui étoit dû à leurs décisions, III, 188. Étoient les mêmes personnes que les juges et les rathimburges, sous différens noms, III, 301 et suiv.

Ecclésiastiques. La roideur avec laquelle ils soutinrent la preuve négative par serment, par la seule raison qu'elle se faisoit dans les églises, fit étendre la preuve par le combat, contre laquelle ils étoient déchaînés, III, 159 et suiv. Leurs entreprises sur la jurisdiction laie, III,

218 et suiv. Moyens par lesquels ils se sont enrichis, III, 221. Vendoient aux nouveaux mariés la permission de coucher ensemble les trois premières nuits de leurs noces. Pourquoi ils s'étoient réservé ces trois nuits plutôt que d'autres, ibid. Les privilèges dont ils iouissoient autrefois sont la cause de la loi qui ordonne de ne prendre des baillis que parmi les laïques, III, 226 et suiv. Loi qui les fait se battre entre eux, comme des dogues anglais, jusqu'à la mort, III, 235. Déchiroient, dans les commencements de la monarchie, les rôles des taxes, III, 277. Levoient des tributs réglés sur les serfs de leurs domaines, et ces tributs se nommoient census ou cens, III, 287. Les maux causés par Brunehauld et par Frédégonde ne purent être réparés qu'en rendant aux ecclésiastiques leurs privilèges, III, 345. Origine des grands fiefs qu'ils possèdent en Allemagne, III, 389.

Voyez Clergé, Roi de France, Seigneurs.

Ecole d'honneur. Où elle se trouve dans les monarchies, I, 144.

Écrits. Quand et dans quels gouvernements peuvent être mis au nombre des crimes de lèse majesté, II, 20 et suiv.

Écriture. L'usage s'en conserva en Italie, lorsque la barbarie l'avoit bannie de par-tout ailleurs; de là vient que les coutumes ne purent prévaloir, dans certaines provinces, sur le droit romain, III, 140. Quand la barbarie en fit perdre l'usage, on oublia le droit romain, les lois barbares et les capitulaires, auxquels on substitua les coutumes, III, 141. Dans les siècles où l'usage en étoit ignoré, on étoit forcé de rendre publiques les procédures criminelles, III, 202. C'est le témoin le plus sûr dont on puisse faire usage, III, 228.

Edifices publics. Ne doivent jamais être élevés sur le fonds des particuliers sans indemnité, III, 85.

Édile. Qualités qu'il doit avoir, I, 111.

Édit de Pistes. Par qui, en quelle année il fut donné: on y trouve les raisons pour lesquelles le droit romain s'est conservé dans les provinces qu'il gouverne encore, et a été aboli dans les autres, III, 130 et suiv.

Education. Les lois de l'éducation doivent être relatives au principe du gouvernement, I, 143 et suiv. n'est point au collège que se donne la principale éducation dans une monarchie, I, 144. Quels en sont les trois principes dans une monarchie, ibid. Sur quoi elle porte dans une monarchie, I, 146. Doit, dans une monarchie, être conforme aux règles de l'honneur, I. 147. Quelle elle doit être dans les états despotiques, I, 149. Différence de ses effets chez les anciens et parmi nous, I, 150 et suiv. Nous en recevons trois aujourd'hui: causes des inconséquences qu'elles mettent dans notre conduite, ibid. Quelle elle doit être dans une république, I, 151 et suiv. Combien il dépend des pères qu'elle soit bonne ou mauvaise, ibid. Combien les Grecs ont pris de soins pour la diriger du côté de la vertu, I, 152 et suiv. Comment Aristodème faisoit élever les jeunes gens de Cumes, afin de leur énerver le courage, I, 336. Les Perses avoient sur l'éducation un dogme faux, mais fort utile, III, 26.

Egalité. Doit être l'objet de la principale passion des citoyens d'une démocratie: effets qu'elle y produit, I, 164 et suiv. Comment on en inspire l'amour dans une république, I, 165 et suiv. Personne n'y aspire dans une monarchie, ni dans les états despotiques, I, 166. Comment doit être établie dans une démocratie, ibid.

Digitized by Google

la rendent odicuse, I, 168. On ne doit pas chercher à l'établir strictement dans une démocratie, I, 170. Dans quel cas peut être ôtée dans la démocratie, pour le bien de la démocratie, I, 171. Doit être établie et maintenue dans une aristocratie entre les familles qui gouvernent: moyens d'y réussir, I, 184. Dans quelles bornes doit être maintenue dans une démocratie, I, 282, 286 et suiv. Ce que c'est: cesse entre les hommes dès qu'ils sont en société, ibid.

Egalit é réelle. Est l'ame de la démocratie: très-difficile à

établir : comment y suppléer, I, 170.

EGIGA. Fit dresser par le clerge le code que nous avons

des lois des Wisigoths, 1, 120 %.

A quelle superstition est redevable des fiefs qu'elle acquit autrefois, III, 276. Quand commença à avoir des des stices territoriales: comment elle les acquit, III, 315 es suiv. Comment ses biens furent convertis en lII; 366 et suiv.

La piété les fonda, et l'esprit militaire les fit passer entre les mains des gens de guerre, III, 369. Lès laïques s'en étoient emparés, sans que les évêques pussent faire usage des lois qui proscrivoient cet abus: autorité qui étoit restée aux évêques de ce temps-là; source de toutes ces choses, III, 370 et suivantes.

Est le principal siège de la peste, II, 83. Est un pays formé par l'industrie des hommes, II, 158.

Quand et comment devint le centre de l'univers, II, 280. Plan de la navigation de ses rois, II, 286. Cas où il seroit avantageux d'en préférer la route à celle du cap de Bonne-Espérance, II, 287. Pourquoi son commerce aux Indes fut moins considérable que celui des Romains, II, 306 et suiv. Son commerce et sa richesse

après l'affoiblissement des Romains en orient, II, 313. C'est le seul pays, et ses environs, où une religion qui défend l'usage du cochon puisse être bonne: raisons physiques, III, 32.

Egyptiens. Leur pratique sur la lèpre a servi de modèle aux lois des Juifs touchant cette maladie, II, 81. Nature et étendue de leur commerce, II, 265. Ce qu'ils connoissoient des côtes orientales de l'Afrique du temps de leurs rois grecs, II, 289. Pourquoi avoient consacré certaines familles au sacerdoce, III, 41. Leur stupide superstition, lorsque Cambyse les attaqua, prouve qu'il ne faut point décider par les préceptes de la religion, lorsqu'il s'agit de ceux de la loi naturelle, III, 69. Épousoient leurs sœurs en l'honneur d'Isis, III, 82. Pourquoi le mariage entre le beaufrère et la belle-sœur étoit permis chez eux, III, 84. Le jugement qu'ils portèrent de Solon en sa présence, appliqué à œux qui rendent modernes les siècles anciens, III, 287.

Élections. Avantages de celles qui se font par le sort dans les démocraties, I, 113. Comment Solon a corrigé les défectuosités du sort, ibid. Pourquoi les rois ont abandonné pendant quelque temps le droit qu'ils ont d'élire les évêques et les abbés, III, 379 et suiv.

Election à la couronne de France. Appartenoit, sous la seconde race, aux grands du royaume: comment en usoient, III, 384.

Election des papes. Pourquoi abandonnée par les empereurs au peuple de Rome, III, 380.

Eléens. Comme prêtres d'Apollon, jouissoient d'une paix éternelle: sagesse de cette constitution religieuse, III,

Elotes. Pourquoi les Lacédémoniens n'augmenterent jamais les tributs qu'ils levoient sur eux, II, 46. Empereurs romains. Les plus mauvais étoient les plus prodigues en récompenses, I, 207. Maux qu'ils causèrent quand ils furent juges eux-mêmes, I, 226. Proportionnèrent la rigueur des peines au rang des coupables, I, 244. N'infligèrent des peines contre le suicide que quand ils furent devenus aussi avares qu'ils avoient été cruels, III, 240. Leurs rescripts sont une mauvaise sorte de législation, III, 256.

Empire (l'). A toujours du rapport avec le sacerdoce, II, 415.

Empire d'Allemagne. Pourquoi, sortant de la maison de Charlemagne, est devenu électif purement et simplement, III, 385. Comment en sortit, III, 415 et suiv. Est resté électif, parce qu'il a conservé la nature des anciens fiefs, III, 417 et suiv.

Empire romain. Les peuples qui le conquirent étoient sortis de la Germanie. C'est dans les mœurs qu'il faut chercher les sources des lois féodales, III, 260.

Emplois militaires. Doit-on forcer un citoyen d'en accepter un inférieur à celui qu'il occupe? — Sont-ils compatibles, sur la même tête, avec les emplois civils? I, 209.

Emplois publics. Doit-on souffrir que des citoyens les refusent? I, 208.

Émulation. Est funeste dans un état despotique, I, 149. Enchantements. Source du préjugé où l'on étoit autrefois qu'il y avoit des gens qui usoient d'enchantements dans les combats, III, 167. Origine de ceux dont il est parlé dans les livres de chevalerie, III, 168.

Enfants. Il n'est bon que dans les états despotiques de les forcer à suivre la profession de leur père, II, 252. Quand doivent suivre la condition du père; quand doivent suivre celle de la mère, II, 383. Comment

-se reconnoissent dans les pays où il y a plusieurs ordres de femmes légitimes, II, 384. Il n'est point incommode d'en avoir dans un peuple naissant, il l'ést d'en avoir dans un peuple formé, II, 200. Privilège qu'ils donnoient à Rome à ceux qui en avoient un certain nombre, II, 407. L'usage de les exposer est-il utile? lois et usages des Romains sur cette matière, II. 418 et suiv. Les Perses avoient, au sujet de l'éducation de leurs enfants, un dogme faux, mais fort ntile, III, 26. Il est contre la loi de la nature de les forcer à se porter accusateurs contre leur père on leur mère, III, 63. Dans quel cas le droit naturel leur impose la loi de nourrir leurs pères indigens, III, 64. La loi naturelle les autorise à exiger des aliments de leur père, mais non pas sa succession: elle leur est. due en vertu du droit civil ou politique, III, 66 ct suiv. L'ordre politique demande souvent, non pas toujours, que les enfants succèdent aux pères, ibid. Pourquoi ne peuvent épouser ni leur père ni leur mère, III. 78 et suiv. Habitoient tous et s'établissoient dans la maison du père: de là l'origine de la prohibition des mariages entre parents, III, 79 et suiv. Dans l'ancienne Rome ne succédoient point à leur mère, et vice versa: motifs de cette loi, III, 101. Pouvoient être vendus à Rome par leur père: de là la faculté sans bornes de tester, III, 103. S'ils naissent parfaits à sept mois, est-ce par la raison des nombres de Pythagore? III, 253.

Enquête. L'accusé pouvoit arrêter celle qui se préparoit contre lui, en offrant le combat au premier témoin que l'on produisoit, III, 176. C'est par la voie des enquêtes que l'on décidoit autrefois toutes sortes de questions, tant de fait que de droit comment on a suppléé à une voie ai peu sûre, III, 227 et suiv.

Enquêtes. (chambres des). Ne pouvoient autrefois, dans leurs arrêts, employer cette forme, l'appel au néant, l'appel et ce dont a été appelé au néant: pourquoi, III, 202.

Envoyés du roi. Voyez Missi dominici.

ÉPAMINONDAS. Est une preuve de la supériorité de l'équcation des anciens sur la nôtre, I, 150. Sa mort entraîna la ruine de la vertu à Athènes, I, 289 b.

Ephese. Cause des transports du peuple de cette ville, quand il sut qu'il pouvoit appeler la sainte Vierge mère de Dieu, III, 35.

Éphores. Moyen de suppléer à cette magistrature tyrannique, I, 355 et suiv. Vice dans l'institution de ceux de Lacédémone, I, 362.

Épidamniens. Précautions qu'ils prirent contre la corruption que les barbares auroient pu leur communiquer par la voie du confinerce, I, 155 et suiv.

Evoux. Ne pouvoient, à Rome, se faire des dons autrement qu'avant le mariage, II, 214. Ce qu'ils pouvoient se donner par testament, II, 409. Ce qu'ils pouvoient se donner chez les Wisigoths; et quand pouvoient se donner, II, 214.

Epreuve par le feu. Quand avoit lieu chez les Ripuaires, III, 153.

Equilibre. Ce que le maintient entre les puissances de l'Europe; II, 60 et suiv.

Equité: Il y a des rapports d'équité qui sont antérieurs à la loi positive qui les établit: quels ils sont, I, 99.

Erreur. Quelle en est la source la plus féconde, III, 287. Érudition. Embarras qu'elle cause à ceux chez qui elle est trop vaste, III, 280.

ESCHINE. Pourquoi condamné à l'amende, II, 29.

Esclavage. Pourquoi plus commun dans le midi que dans

le nord. II. 72. Les jurisconsultes romains se sont trompés sur l'origine de l'esclavage: preuves de leurs erreurs, II, 91'et suiv. Est contraire au droit natutel et au droit civil, ibid. Peut-il dériver du droit de la guerre? II, 92. Peut-il venir du mépris qu'une nation conçoit pour une autre, ce mépris étant fondé sur la différence des usages? Raison admirable des Espagnols pour tenir les Américains en esclavage, II, 94. sons du droit que nous avons de tenir les nègres en . esclavage, II, 96. Sa véritable origine, ibid. et suiv. Origine de cet esclavage très-doux que l'on trouve dans quelques pays, II, 98. Est contre la nature: mais il y a des pays où il est fondé sur une raison naturelle, ibid. et suiv. Est inutile parmi nous, II, 99 et suiv. Ceux qui voudroient qu'il pût s'établir parmi nous, sont bien injustes et ont les vues bien courtes. II, 101. Combien il v en 2 de sortes: le réel et le personnel: leurs définitions, II, 102. Ce que les lois doivent faire par rapport à l'esclavage, II, 103. Ses abus, ibid. et suiv. Est une partie des coutumes du peuple esclave. II. 216 et suiv.

Voyez Esclaves, Servitude.

Esclavage civil. Ce que c'est: il est pernicieux au maître et à l'esclave: dans quels pays il est le plus tolérable, II, 90.

Esclavage de la glèbe: Quels tributs doivent se payer dans les pays où il a lieu. Quelle en est ordinairement l'origine, II, 45 et suiv.

Esclavage domestique. Ce que l'auteur appelle ainsi, II, 219.

Esclaves. Ne doivent point être affranchis pour accuser leurs maîtres, II, 23. Quelle part doivent avoir dans les accusations, ibid. Il est absurde qu'on le soit par

naissance, II, 93. Leur grand nombre est plus ou moins dangereux, suivant la nature du gouvernement, II, 105. Il est plus ou moins dangereux qu'ils soient armés, suivant la nature du gouvernement, II, 106 et suiv. La douceur des sois qui les concernent, et des maîtres à qui ils appartiennent, est le vrai moyen de les tenir dans le devoir, II, 108 et suiv. Réglements à faire entre leurs maîtres et eux, II, 111 et suiv. Étoient mis à Rome au niveau des bêtes, II, 113. Il est contre la loi naturelle de les condamner comme particides lorsqu'ils tuent un homme libre en se désendant contre lui, III, 61. Hors des serrails il est absurde que la loi civile leur mette entre les mains le soin de la vengeance publique, domestique et particulière, III, 91.

Voyez Esclavage, \$ervitude.

Esclaves (guerre des). Principale cause de cette guerre attribuée aux traitans, I, 398.

Espagne. Combien le pouvoir du clergé y est utile au peuple, I, 122. Moyens étrangers et absurdes qu'elle employa pour conserver sa vaste monarchie, I, 364 et Heureuse étendue de ce royaume, I, 318. Sa situation contribua, vers le milieu du règne de Louis XIV. à la grandeur relative de la France, I, 321. Singularité des lois que les Wisigoths y avoient établies: elles provenoient du climat, II, 87. Mauvaise pélitique de cette monarchie touchant le commerce en temps de guerre, II, 245 et suiv. Opinion des anciens sur ses richesses: ce qu'il en faut croire: ses mines d'or et d'argent, II, 296. S'est appauvrie par les richesses qu'elle a tirées de l'Amérique, II, 324 et suiv. Absurdité de ses lois sur l'emploi de l'or et de l'argent, II. N'est qu'un accessoire, dont les Indes sont le principal, ibid. C'est un mauvais tribut pour son rei,

que celui qu'il tire de la douane de Cadix, II, 329. Pourquoi l'intérêt de l'argent y diminua de moitié ausstôt après la découverte des Indes, II, 338. La liberté sans bornes qu'y ont les enfants de se marier à leur goût, est moins raisonnable qu'elle ne le seroit ailleurs, II, 389. Étoit pleine de petits peuples, et regorgeoit d'habitants avant les Romains, II, 339. Comment le droit romain s'y est perdu, III, 134 et suiv. C'est l'ignorance de l'écriture qui y a fait tomber les lois wisigothes, III, 141. Pourquoi ses lois féodales ne sont pas les mêmes que celles de France, III, 273 et suiv.

Espagnols. Biens qu'ils pouvoient faire aux Mexicains; maux qu'ils leur ont faits, I, 329. Raisons admirables pour lesquelles ils ont mis les Américains en esclavage, II. 04. La religion a été le prétexte de tous leurs crimes en Amérique, II, 95. Maux qu'ils font à eux et aux autres par leur orgueil, II, 196. Leur caractère comparé avec celui des Chinois: leur bonne foi éprouvée dans tous les temps: cette bonne foi, jointe à leur paresse, leur est pernicieuse, II, 197 et suiv. Leurs conquêtes et leurs découyertes. Leur différent avec les Portugais: par qui jugé, II, 318 et suiv. Ne feroientils pas mieux de rendre le commerce des Indes libre aux autres nations? II. 329 et suiv. Leur tyrannie sur les Indiens s'étend jusques sur les mariages, II, 388. Leurs cruautés déterminaient les femmes de l'Amérique à se procurer l'avortement, II, 301. Ont violé cruellement et stupidement le droit des gens en Amérique, III, 94. Ce n'est pas une absurdité de dire que leur religion vaut mieux pour leur pays que pour le Mexique, III, 30.

Espagnols ou Wisigoths. Motifs de leurs lois au sujet des donations à cause de noces, II, 214.

Espions. Leur portrait: il ne doit point y en avoir dans la monarchie, II, 33 et suiv.

Esprit des lois. Ce que c'est, I, 106. Comment et dans quel ordre cette matière est traitée dans cet ouvrage, I, 107. La nature de cet ouvrage n'a pas dû engager l'auteur à travailler pour faire croire la religion chrétienne; mais il a cherché à la faire aimer, IV, 4 et suiv. Est-ce la bulle Unigenitus qui est la cause occasionnelle de cet ouvrage? IV, 24 et suiv. Cet ouvrage a été approuvé de toute l'Europe. Quel en est le but; ce qu'il contient. Pourquoi le gazetier ecclésiastique l'a si fort blâmé, et comment il a raisonné pour le blâmer, IV, 29.

Esprit général d'une nation. Ce que c'est, II, 192. Combien il faut être attentif à ne le point changer, ibid. et suiv.

Esseens. Sont une preuve que les lois d'une religion, quelle qu'elle soit, doivent être conformes à celles de la morale, III, 13.

Etablissements de Philippe Auguste et ceux de saint Louis sont une des sources des coutumes de France, III, 229. Établissements de saint Louis. Révolutions qu'ils apportèrent dans la jurisprudence, III, 193 et suiv. Pour quoi admis dans des tribunaux et rejetés dans d'autres, III, 196. Sont l'origine de la procédure secrète, III, 203. Comment tombèrent dans l'oubli, III, 210 et suiv. Ce qu'il faut penser du code que nous avons sous ce nom, ibid. Ne surent point confirmés en parlement, ibid. Le code que nous avons sous ce nom est un ouvrage sur les établissements, et non pas les établissements mêmes, III, 212. Ce que c'est, comment, par qui a été fait ce code, et d'où il a été tiré. III, 213 et suiv.

Établissement-le-roi. Ce que c'était du temps de saint Louis, III, 196. Ce code est un ouvrage très-précieux: pourquoi: ses défauts, sa forme, III, 216.

Établissement de la monarchie française. Voyez Dubos. Etat. Comment les états se sont formés, et comment subsistent, I, 105. Quelle en doit être la grandeur pour qu'ils soient dans leur force, I, 317. Plus un état est vaste, plus il est facile de le conquérir, I, 318. Vie des états comparée avec celle des hommes: de cette comparaison dérive le droit de la guerre, I, 323 Chaque état, outre la conservation qui est leur objet général, en a un particulier, I, 351. combien de manières un état peut changer, I, 379. . Quel est l'instant où il est le plus florissant, I, 380. Sa richesse dépend de celle des particuliers: conduite qu'il doit tenir à cet égard, II, 49. Doit à tous les citoyens une subsistance assurée, la nourriture, un vétement convenable, un genre de vie qui ne soit point contraire à la santé, II, 425. Un grand, devenu accessoire d'un autre, s'affoiblit, et affoiblit le principal: conséquences de ce principe au sujet de la succession à la couronne, III, 95 et suiv.

tat civil. Ce que c'est, I, 105.

État modéré. Quelles y doivent être les punitions, I,

Etat politique. De quai est formé, I, 105.

Etats. Étaient fréquemment assemblés sous les deux premières races: de qui composés: quel en était l'objet, III, 138.

États (pays d'). On ne connoît pas assez en France la bonté de leur gouvernement, II, 56.

Éthiopie. C'est la religion chrétienne qui en a banni le despotisme, III, 7.

Étrangers. Ceux qui arrivoient autrefois en France étoient traités comme des serfs: de ce fait, l'auteur prouve que ce qu'on appeloit census ou cens ne se levoit que sur les serfs, III, 289.

Etres. Ont tous leurs lois, L, 97.

Êtres intelligents. Pourquoi sujets à l'erreur: pourquoi s'écartent de leurs lois primitives, et de celles qu'ils se

prescrivent eux-mêmes, I, 97 et suiv.

Evangile. Est l'unique source où il faut chercher les règles de l'usure, et non pas dans les rêveries des scholastiques, II, 314. Est-il vrai que l'auteur en regarde les préceptes comme de simples conseils? IV, 33 et suiv. Eucher (saint). Songe qu'il est ravi dans le paradis, d'où il voit Charles Martel tourmenté dans l'enfer dès son vivant, parce qu'il entreprit sur le temporel du clergé, III, 371 et suiv.

Évêchés. Pourquoi les rois en ont abandonné les élections

pendant un temps, III, 379.

Eveques. Comment sont devenus si considérables, et ont acquis tant d'autorité dès le commencement de la monarchie, II, 188. Ont refondu les lois des Wisigoths, desquelles viennent toutes les maximes, tous les principes et toutes les vues de l'inquisition, III, 120 et suiv. Charles le Chauve leur défend de s'opposer à ses lois et de les négliger, sous prétexte du pouvoir qu'ils ont de faire des canons, III, 138 à. Ceux d'autrefois avoient la charité de racheter les captifs, III, 275. Leçons d'économie qu'ils donnent à Louis frère de Charles le Chauve, afin qu'il n'incommode point les ecclésiastiques, III, 285. Menoient anciennement leturs vassaux à la guerre: demandèrent la dispense de les y mener, et se plaignirent quand ils l'eurent obtenne, III, 295 et suiv. Pourquoi leurs vassaux n'étoient

pas menés à la guerre par le comte, III, 299. Furent les principaux auteurs de l'humiliation de Louis le Débonnaire, et principalement ceux qu'il avoit tirés de la servitude, III, 336. Du temps de Chilpéric, leurs richesses les mettoient plus dans la grandeur que le roi même, III, 367. Lettre singulière qu'ils écrivirent à Louis le Germanique, III, 371 et suiv. Par quel esprit de politique Charlemagne les multiplia, et les rendit si puissants en Allemagne, III, 389. Quand quittérent les habits mondains, et cessèrent d'aller à la guerre, III, 393 et suiv. a.

Eunuques. Pourquoi on leur confie en orient des magistratures: pourquoi on y souffre qu'ils se marient: usage qu'ils peuvent faire du mariage, I, 116 et suiv. Il semble qu'ils sont un mal necessaire en orient, II, 118. Sont chargés en orient du gouvernement intérieur de la maison, II, 134.

Europe. Se gouverne par les mœurs; d'où il suit que c'est un crime contre le genre humain d'y vouloir introduire le despotisme, I, 293. Pourquoi le gouvernement de la plupart des états qui la composent est modéré, I,. 353. Pourquoi les peines fiscales y sont plus sévères qu'en Asie, II, 53. Les monarques n'y publient guère d'édits qui n'affligent avant qu'on les ait vus; c'est le contraire en Asie, II, 50. La rigueur des tributs que l'on y paie vient de la petitesse des vues des ministres, ibid. Le grand nombre des troupes qu'elle entretient en temps de paix comme en temps de guerre, ruine les princes et les peuples, II, 60 et suiv. Le monachisme y est multiplié dans les différents climats, en raison de leur chaleur, II, 76 et suiv. Sages précautions qu'on y a prises contre la peste, II, 83. Le climat ne permet guere d'y établir la polygamie, II, 121.

Il y naît plus de garçons que de filles: la polygamie ne doit donc pas y avoir lieu: c'est aussi ce qui la rend moins peuplée que d'autres pays, II, 122 et suiv. 301. Ses différents climats comparés avec ceux de l'Asie: causes physiques de leurs différences: conséquences qui résultent de cette comparaison pour les mœurs et pour le gouvernement des différentes nations : raisonnements de l'auteur confirmés à cet égard par l'histoire: observations historiques curieuses; II, 143 et suiv. Inculte, ne seroit pas si fertile que l'Amérique, II, 160. Pourquoi est plus commerçante aujourd'hui qu'elle ne l'étoit autrefois, II, 260 et suiv. Le commerce y fut détruit avec l'empire d'occident, II, 311 et suiv. Comment le commerce s'y fit jour à travers la barbarie, II, 314 et suiv. Son état relativement à la découverte des Indes orientales et occidentales, II, 318 et suiv. Lois fondamentales de son commerce, II, 320 et suiv. Sa puissance et son commerce depuis la découverte de l'Amérique, II, 322. Quantité prodigieuse d'or qu'elle tire du Brésil, II, 327. Révolutions qu'elle a essuyées par rapport au nombre de ses habitants, II, 421. Ses progrès dans la navigation n'ont point augmenté sa population, II, 422. Est actuellement dans le cas d'avoir besoin de lois qui favorisent la population, II. 423. Ses mœurs depuis qu'elle est chrétienne, comparées avec celles qu'elle avoit auparavant, III, 16 et suiv. Les peuples du midi de l'Europe ont retenu le célibat, qui leur est plus difficile à observer qu'à ceux du nord, qui l'ont rejeté: raisons de cette bizarrerie, III, 41 et suiv.

Européens. Raisons pour lesquelles leur religion prend si peu dans certains pays, III, 36 et suiv.

EURIC. C'est lui qui a donné les lois et fait rédiger les coutumes des Wisigoths, III, 1202, et 127.

Exclusion de la succession à la couronne. Quand peut avoir lieu contre l'héritier présomptif, III, 95 et suiv. Excommunication. Les papes en firent usage pour arrêter

les progrès du droit romain, III, 223.

Exécutrice. Voyez Puissance exécutrice.

Exemples. Ceux des choses passées gouvernent les hommes concurremment avec le climat, la religion, les lois, etc. de là naît l'esprit général d'une nation, II, 192.

Exhérédation. Peut être permise dans une monarchie, I, 156.

## F.

FABIENS. Il est assez difficile de croire qu'il n'en échappa qu'un enfant quand ils furent exterminés par les Véiens, 11, 402.

Faculté d'empêcher. Ce que c'est en matière de lois, I, 360.

Faculté de statuer. Ce que c'est, et à qui doit être confiée dans un état libre, ibid.

Famille. Comment chacune doit être gouvernée, I, 143. La loi qui fixe la famille dans une suite de personnes du même sexe, contribue beaucoup à la propagation, II, 384.

Famille (noms de). Leurs avantages sur les autres noms, ibid.

Famille régnante. Celui qui le premier la fait monter sur le trône, et ses trois ou quatre successeurs immédiats, fuient les vices qui ont détrôné la famille qui les précédoit; et ces mêmes vices s'emparent enfin de leurs successeurs, et ouvrent le trône à une autre race, I, 266. Ce n'est pas pour elle qu'on a établi l'ordre de succession à la couronne; c'est pour l'état, III, 87 et suive.

Familles particulières. Comparées au clergé: il résulte de cette comparaison qu'il est nécessaire de mettre des bornes aux acquisitions du clergé, III, 42 et suiv.

Famines. Sont fréquentes à lasChine: pourquoi: y causent des révolutions, I, 308.

Patalité des matérialistes. Absurde: pourquoi, I, 97. Une religion qui admet ce dogme doit être soutenue par des lois civiles très-sévères et très-sévèrement exécutées, III, 18.

Fausser la cour de son seigneur. Ce que c'étoit : saint Louis abolit cette procédure dans les tribunaux de ses domaines, et introduisit dans ceux des seigneurs l'usage de fausser sans se battre, III, 193 et suiv,

Fausser le jugement. Ce que c'étoit, III, 179 et suiv. Faux monnoyeurs. Sont-ils coupables de lèse-majesté?

II, 15.

Fécondité. Plus constante dans les brutes que dans l'espèce humaine: pourquoi, II, 381.

Félonie. Pourquoi l'appel étoit autrefois une branche de ce crime, III, 178.

Femmes. Leur caractère; leur influence sur les mœurs. Elles sont capricieuses, indiscrètes, jalouses, légères, intrigantes; leurs petites ames ont l'art d'intéresser celles des hommes. Si tous ces vices étoient en liberté dans un état despotique, il n'y a point de mari, point de père de famille, qui pût y être tranquille; on y verroit couler des flots de sang, I, 267, II, 129. Il y a des climats qui les portent si fort à la lubricité, qu'elles se livrent aux plus grands désordres, si elles ne sont retenues par une clôture exacte. Leur horrible caractère dans ces climats, II, 130 et suiv. Ce caractère mis en opposition avec celui de nos Françaises, dont l'auteur fait une description galante, II, 132.

Il y a des climats où elles ne résistent jamais à l'attaque, II, 133. Leur luxe rend le mariage si onéreux, qu'il en dégoûte les citoyens, II, 402. Un Romain pensoit qu'il est si difficile d'être heureux avec elles. qu'il faudroit s'en défaire si l'on pouvoit subsister sans elles, II, 403. Elles n'attachent constamment qu'autant qu'elles sont utiles pour les commodités de la vie intérieure, ibid. Ne remplissent leurs devoirs qu'autant qu'elles sont séquestrées de la compagnie des hommes, privées d'amusements, et éloignées des affaires, II. 129 et suiv. Leurs mœurs ne sont pures qu'autant qu'elles sont séquestrées de la société. II. 120. Ouand elles vivent peu avec les hommes, elles sont modestes comme en Angleterre, II, 228. foibles pour avoir de l'orgueil; elles n'ont que de la vanité, si l'esprit général de la nation ne les porte à l'orgueil, I, 268, II, 195. Leur foiblesse doit les exclure de la prééminence dans la maison; et cette même foiblesse les rend capables de gouverner un état. I. 280. La faculté que, dans certains pays, on donne aux eunuques de se marier, est une preuve du mépris que l'on y fait de ce sexe, II, 117. Sont juges trèséclairés sur une partie des choses qui constituent le mérite personnel. De là en partie notre liaison avec elles, provoquée d'ailleurs par le plaisir des sens, et par celui d'aimer, et d'être aimé, III, 169. Le commerce de galanterie avec elles produit l'oisiveté, fait qu'elles corrompent avant d'être corrompues, qu'elles mettent tous les riens en valeur, réduisent à rien ce qui est important, et établissent les maximes du ridicule comme seules règles de la conduite, I, 267 et suiv. Leur desir de plaire, et le desir de leur plaire, font que les deux sexes se gâtent, et perdent leur qualité

qualité distinctive et essentielle, II, 199 et suiv. Si elles gâtent les mœurs, elles forment le goût, II, 195. Leur commerce nous inspire la politesse; et cette politesse corrige la vivacité des Français, qui, autrement, pourroit les faire manquer à tous les égards. II. 192 et suiv. Leur communication avec les hommes inspire à ceux-ci cette galanterie qui empêche de se jeter dans la débauche, II, 228. Plus le nombre de celles qu'on possède tranquillement et exclusivement est grand, plus on désire celles que l'on ne possède pas; et l'on s'en dégoûte enfin totalement pour se livrer à cet amour que la nature désavoue. Exemples tirés de Constantinople et d'Alger, II, 125 et suiv. Elles inspirent deux sortes de jalousie; l'une de moeurs, l'autre de passion, II, 134. Leur débauche nuit à la propagation, II. 383. Dans quelle proportion elles influent sur la population, II, 392. Leur mariage dans un âge avancé nuit à la propagation, II, 396. Dans les pays où elles sont nubiles dès l'enfance, la beauté et la raison ne se rencontrent jamais en même temps: la polygamie s'y introduit naturellement, II, 219 et suiv. Ces deux avantages se trouvant réunis en même temps dans les femmes des pays tempérés et froids, la polygamie n'y doit pas avoir lieu, II, 120. La pudeur leur est naturelle, parce qu'elles doivent toujours se défendre, et que la perte de leur pudeur cause de grands maux dans le moral et dans le civil, II, 133; et III, 71. Cet état perpétuel de défense les porte à la sobriété: seconde raison qui bannit la polygamie des pays froids, Leur influence sur la religion et sur le gouvernement. La liberté qu'elles doivent avoir de concourir aux assemblées publiques dans les églises, nuit à la propagation de la religion chrétienne, II, 207. Un

prince habile, en flattant leur van te et leur passion. peut changer en peu de temps les mocurs de sa nation. Exemple tiré de la Moscovie, II, 201. Leur liberté s'unit naturellement avec l'esprit de la monarchie. II. 202 et suiv. Si elles ont peu de retenue, comme dans les monarchies, elles prennent cet esprit de liberté qui augmente leurs agrémens et leurs passions: chacun s'en sert pour avancer sa fortune, et elles font regner avec elles le luxe et la vanité, I, 268. Vues que les législateurs doivent se proposer dans les règles qu'ils établissent concernant les moeurs des femmes, II. 71 et suiv. Leur luxe et les déréglements qu'elles font naître sont utiles aux monarques. Auguste et Tibère en firent usage pour substituer la monarchie à la république, I, 261 et suiv. Leurs déportements sont des prétextes dans la main des tyrans pour persécuter les grands. Exemple tiré de Tibère, I, 275. Les empereurs romains se sont bornés à punir leurs crimes, sans chercher à établir chez elles la pureté des moeurs, ibid. et suiv. Ces vices sont même quelquefois utiles à l'état, II, 193. L'envie de leur plaire établit les modes, et augmente sans cesse les branches du commerce, II, ibid. et suiv. Leur fécondité plus ou moins grande doit être la mesure du luxe dans un état monarchique. Exemple tiré de la Chine, I, 264 et suiv. Loi bizarre de l'isle de Formose pour prévenir leur trop grande fécondité, II, 396. Leurs vices les rendent fatales au gouvernement républicain, I, 267. Leur pluralité, autorisée par le mahométisme, tenant le prince toujours séparé de ses sujets, lui fait oublier qu'il est homme, et qu'il ne peut pas tout. C'est le contraire dans les états chrétiens, III, 6 et suiv. Lois et règles faites ou à faire concernant les femmes. Pour qu'elles n'influent

pas sur les moeurs, il faut les tenir séparées des hom-Exemple tiré de la Cline, II, 199 et suiv. Ne doivent point participer aux cérémonies religieuses qui sont contraires à la pudeur. Moyens de concilier ces cérémonies avec la pudeur, III, 20 et suiv. Les lois ne doivent iamais leur ôter la défense de la pudeur naturelle. Exemples tirés de la loi de Henri VIII, qui condamne toute fille que le roi veut épouser, avant eu un mauvais commerce, et qui ne le lui déclare pas: et de celle de Henri II, qui condamne à mort toute fille qui ne déclare pas sa grossesse au magistrat, et dont l'enfant périt, III, 61 et suiv. C'est un bon moven pour les contenir que de rendre publique l'accusation d'adultère, I, 176. Leur esclavage suit naturellement le despotisme du prince, II, 202 et suiv. Leur liberté seroit funeste dans ces états, II, 128; et 199. On ne pourroit pas les tenir en servitude dans une république, II, 128 et suiv. C'est un bon moyen pour les réduire que de les attaquer par la vanité, II, 403 et suiv. On doit, dans une république, faire en sorte qu'elles ne puissent se prévaloir, pour le luxe, ni de leurs richesses, ni de l'espérance de leurs richesses: c'est le contraire dans une monarchie, III, 116 et suiv. On chercha à Rome à réprimer leur luxe, auquel les premières lois avoient laissé une porte ouverte: on défendit de les instituer héritières. III. 113 et suiv. Cas où la loi chez les premiers Romains les appeloit à la succession: cas où elle les en excluoit, ibid. La loi peut, sans blesser la nature. les exclure de toute succession, ibid, et suiv. Pourquoi et dans quel cas la loi pappienne, contre la disposition de la loi voconienne, les rendit capables d'être légataires, tant de leurs maris que des étrangers, III,

11c. Comment les lois romaines ont mis un frein aux libéralités que la sédution des femmes pourroit arracher des maris, II, 214. Limitation de ces lois en faveur de la propagation, II, 406 et suiv. Leurs droits successifs chez les Germains et chez les Saliens, II, 171 et suiv. Sont assez portées au mariage sans qu'il faille les y exciter par l'appât des gains nuptiaux, I, 278 et suiv. Causes de cette propension au mariage, I, 269. Quels doivent être leurs dots et leurs gains nuptiaux dans les différents gouvernements, I, 270. Étoient à Rome et chez les Germains dans une tutèle perpétuelle, I, 270. Auguste, pour favoriser l'esprit de la monarchie qu'il fondoit, et en même temps pour favoriser la population, affranchit de cette tutèle celles qui avoient trois ou quatre enfans, II, 407 et suiv. La loi salique les tenoit dans une tutèle perpétuelle, II. 174. Leurs mariages doivent être plus ou moins subordonnés à l'autorité paternelle, suivant les circonstances, II, 388. Il est contre la nature de leur permettre de se choisir un mari à sept ans, III, 62. Il est injuste, contraire au bien public et à l'intérêt particulier, d'interdire le mariage à celles dont le mari est absent depuis long-temps, quand elles n'en ont aucune nouvelle, III, 72. Le respect qu'elles doivent à leurs maris est une des raisons qui empêchent que les mères ne puissent épouser leurs fils: leur fécondité prématurée en est une autre, III, 78 et suiv. Passent dans la famille du mari: le contraire pouvoit être établi sans inconvénient, II, 387 et suiv. Il est contre la nature que leurs propres enfans soient requis à les accuser d'adultère, III, 63. La loi civile qui, dans les pays où il n'y a point de serrails, les soumet à l'inquisition de leurs esclaves, est absurde,

III, os et suiv. Un mari ne pouvoit autrefois reprendre sa femme condamnée pour adultère: Justinien changea cette loi; il songea plus en cela à la religion qu'à la pureté des moeurs. III. 72. Il est contre la loi naturelle de les forcer à se porter accusatrices contre leurs maris, III, 63. Doivent, dans les pays où la répudiation est admise, en avoir le droit comme les hommes: preuves, II, 135 et suiv. Il est contre la nature que le père même puisse obliger sa fille à répudier son mari, III. 62. Pourquoi, dans les Indes, se brûlent à la mort de leurs maris, III, 27. Les lois et la religion. dans certains pays, ont établi divers ordres de femmes légitimes pour le même homme, II, 384. Quand on en a plusieurs, on leur doit un traitement égal. Preuves tirées des lois de Moïse, de Mahomet et des Maldives, II. 126 et suiv. Doivent, dans les pays où la polygamie est établie, être séparées d'avec les hommes, Il, 127. On doit pourvoir à leur état civil dans les pays où la polygamie est permise, quand il s'y introduit une religion qui la défend, III, 74. Chaque homme à la Chine n'en a qu'une légitime, à laquelle appartiennent tous les enfants de concubines de son mari, II, 185. Pourquoi une seule peut avoir plusieurs maris dans les climats froids de l'Asie, II, 123. Sous les lois barbares, on ne les faisoit passer par l'épreuve du feu que quand elles n'avoient point de champions pour les défendre, II, 153. Ne pouvoient appeler en combat judiciaire sans nommer leur champion, et sans être autorisées de leur mari; mais on pouvoit les appeler sans ces formalités, III, 174 et suiv.

Fer chaud. Voyez Preuves.

Fermes et revenus du roi. La régie leur est préférable; elles ruinent le roi, affligent et appauvrissent le peuple,

et ne sont utiles qu'aux fermiers, qu'elles enrichissent indécemment, II, 63 et suiv.

Fermiers. Leurs richesses énormes les mettent en quelque sorte au-dessus du législateur, ibid.

Fertilité. Rend souvent déserts les pays qu'elle favorise: amollit les hommes, II, 155 et suiv.

Fêtes. Leur nombre doit plutôt être proportionné aux basoins des hommes qu'à la grandeur de l'être que l'on honore, HI, 28 et suiv.

Féodales, Voyez Lois féodales.

Fiançailles. Temps dans lequel on les pouvoit faire à Rome, II, 410.

Fidéicommis. Pourquoi n'étoient pas permis dans l'ancien droit romain: Auguste fut le premier qui les autorisa, III, 107, a. Furent introduits d'abord pour éluder la loi voconienne: ce que c'étoit: il y eut des fidéicommissaires qui rendirent la succession; d'autres la gardèrent, III, 111. Ne peuvent être faits que par des gens de bon naturel: ne peuvent être confiés qu'à d'honnêtes gens; et il y auroit de la rigueur à regarder ces honnêtes gens comme de manvais citoyens, III, 112. Il est dangèreux de les confier à des gens qui vivent dans un siècle où les moeurs sont corrompues, ibid. et suip.

Fideles. Nos premiers historiens nomment ainsi ce que nous appelons vassaux, III, 292.

Vovez Vassaux.

Fiefs. Il en faut dans une monarchie: doivent avoir les mêmes privilèges que les nobles qui les possèdent, I, 185. Sont une des sources de la multiplicité de nos lois, et de la variation dans les jugements de nos tribunaux, I, 215 et suiv. Dans les commencements ils n'étoient point héréditaires, II, 177. Ce n'étoit point

la même chose que les terres saliques, II, 177 et suiv. Leur établissement est postérieur à la loi salique, ibid. Ce n'est point la loi salique qui en a formé l'établissement; c'est leur établissement qui a borné les dispositions de la loi salique, ibid. Époque de leur établissement, ibid. Quand la tutèle commença à être distinguée de la baillie ou garde, II, 184 et suiv. Le gouvernement féodal est utile à la propagation, II, 421. C'est peut-être avec raison qu'on a exclu les filles du droit d'y succéder, III, 66. En les rendant héréditaires, on fut obligé d'introduire plusieurs usages auxquels les lois saliques, ripuaires, etc. n'étoient plus applicables, III, 136 et suiv. Leur multiplicité introduisit en France une dépendance plutôt féodale que politique, III, 137. Origine de la règle qui dit, autre chose est le fief, autre chose est la justice, III, 182. Leur origine; théorie de leurs lois, et causes des révolutions qu'elles ont essuyées, III, 426. Il n'y en avoit point d'autres chez les Germains que des chevaux de bataille, des armes et des repas; mais il y avoit des vassaux, III, 262. Est-il vrai que les Francs les ont établis en entrant dans la Gaule? III, 264. Le partage des terres qui se fit entre les barbares et les Romains lors de la conquête des Gaules, prouve que les Romains ne furent pas tous mis en servitude, et que ce n'est point dans cette prétendue servitude générale qu'il faut chercher l'origine des fiefs, III, 266 et suivantes. Leur origine est la même que celle de la servitude de la glèbe: quelle est cette origine, III, 272 et suivantes. Par quelle superstition l'église en a accquis, III. 276. Ne tirent point leur origine des bénéfices militaires des Romains, III, 279 et suiv. On en accordoit souvent les privilèges à des terres possédées

par des hommes libres, III, 283. Différents noms que l'on a donnés à cette espèce de biens dans les différents temps, III, 293. Furent d'abord amovibles: preuves, ibid. Le Fredum ne pouvoit appartenir qu'au seigneur du fief, à l'exclusion même du roi; d'où il suit que la justice ne pouvoit appartenir qu'au seigneur du fief, III, 310 et suivantes. Celui qui avoit le fief avoit aussi la justice, III, 312 et suiv. Au défaut des contrats originaires de concession, où trouve-t-on la preuve que les justices étoient originairement attachées aux fiefs? III, 322. Ne se donnoient originairement qu'aux antrustions et aux nobles, III, 338. Quoiqu'amovibles, ne se donnoient et pe s'ôtoient pas par caprice: comment se donnoient: on commença à s'en assurer la possession à vie par argent des avant le règne de la reine Brunehauld, III, 341 et suiv. Étoient héréditaires dès le temps de la fin de la première race, III, 261 et suiv. Il ne faut pas confondre ceux qui furent créés par Charles Martel avec ceux qui existoient avant, ibid. Ceux qui les possédoient autrefois s'embarras. soient peu de les dégrader: pourquoi, III, 365. N'étoient destinés, dans le principe, que pour la récompense des services: la dévotion en fit un autre usage. III, 366 et suiv. Comment les biens de l'église furent convertis en fiefs, ibid. Les biens de l'église que Charles Martel donna en fiefs étoient-ils à vie ou à perpétuité? III, 380. Origine des grands siefs d'Allemagne possédés par les ecclésiastiques, III, 389. Quand tout le monde devint capable d'en posséder, III, 400. Quand et comment les fiefs se formèrent des aleux. III, 402 et suiv. Quand et comment il s'en forma qui ne relevoient point du roi, III, 406 et suivantes. Quand et dans quelles occasions ceux qui les tenoient étoient

dispensés d'aller à la guerre, III, 408 et suiv. Quand commencèrent à devenir absolument héréditaires, ibid. Ouand le partage a commencé d'y avoir lieu, III, 410. Devinrent, sous la seconde race des rois, comme la couronne, électifs et héréditaires en même temps: qui est-ce qui héritoit? qui est-ce qui élisoit? III, 412 et suiv. Dans quel temps vivoient les auteurs des livres des fiefs, III, 413. L'empereur Conrad établit le premier que la succession des fiefs passeroit aux petitsenfans ou aux frères, suivant l'ordre de la succession: cette loi s'étendit peu à peu, pour les successions directes, à l'infini; et, pour les collatérales, au septième degré, III, 412 et suiv. Pourquoi leur constitution primitive s'est plus long-temps conservée en Allemagne qu'en France, III, 414 et suiv. Leur hérédité éteignit le gouvernement politique, forma le gouvernement féodal, et fit passer la couronne dans la maison de Hugues Capet, III, 416 et suiv. C'est de leur perpétuité que sont venus le droit d'aînesse, le rachat, les lods et ventes, etc. III, 418, et suiv. Origine des lois civiles sur cette matière, III, 425.

The state of the s

Fiefs de reprise. Ce que nos pères appeloient ainsi, III, 365.

Filles. Quand commencèrent chez les Francs à être regardées comme capables de succéder: effet de ce changement, II, 173. N'étoient pas généralement exclues de la succession des terres par la loi salique, II, 177. La liberté qu'elles ont en Angletterre au sujet du mariage, y est plus tolérable qu'ailleurs, II, 389. Sont assez portées au mariage: pourquoi, ibid. Leur nombre, relatif à celui des garçons, influe sur la propagation, II, 391. Vendue à la Chine par leurs pères, par raison de climat, II, 396. Il est contraire à la loi naturelle

de les obliger à découvrir leur propre turpitude, III, 61. Il est contraire à la loi naturelle de leur permettre de se choisir un mari à sept ans, III, 62. C'est peutêtre avec raison qu'on les a exclues de la succession aux fiefs, III, 66. Pourquoi ne peuvent pas épouser leurs pères, III, 79. Pourquoi pouvoient être prétérites dans le testament du père, et les garçons ne le pouvoient pas être, III, 107. Pourquoi ne succèdent point à la couronne de France, et succèdent à plusieurs autres de l'Europe, III, 422. Celles qui, du temps de saint Louis, succédoient aux fiefs, ne pouvoient pas se marier sans le consentement du seigneur, III, 426.

Fils. Pourquoi ne peuvent épouser leur mère, III, 78. Pourquoi ne pouvoient pas être prétérits dans le testament de leur père, tandis que les filles pouvoient l'être, III, 107.

Fils de famille. Pourquoi ne pouvoit pas tester, même avec la permission de son père, en la puissance de qui il étoit, III, 106.

Finances. Causes de leurs désordres dans nos états, II, 58 et suiv. Détruisent le commerce, II, 245.

Financier. Combien les peuples simples sont éloignés d'imaginer et de comprendre ce que c'est qu'un tel homme, III, 284.

Firmitas. Ce que c'étoit autrefois en matière féodale, III, 424.

Fisc. Comment les lois romaines en avoient arrêté la rapacité, II, 312. Ce mot, dans l'ancien langage, étoit synonyme avec fief, III, 316.

Fiscaux. Voyez Biens fiscaux.

Florence. Pourquoi cette ville a perdu sa liberté, I, 223. Quel commerce elle faisoit, II, 234 et suiv. Florins. Monnoie de Hollande: l'auteur explique par cette monnoie ce que c'est que le change, II, 345.

Foné. Son système, ses lois, en se prétant à la nature du climat, ont causé mille maux dans les Indes, I, 75. Sa doctrine engage trop dans la vie contemplative, III, 15, a. Conséquences funestes que les Chinois prêtent au dogme de l'immortalité de l'ame établipar ce légis'ateur, III, 25.

Foi et hommage. Origine de ce droit féodal, III, 423 et suiv.

Foi punique. La victoire seule a décidé si l'on devoit dire la foi punique ou la foi romaine, II, 295.

Foiblesse. Est le premier sentiment de l'homme dans l'état de nature, I, 102. On doit bien se garder de profiter de celle d'un état voisin pour l'écraser, I, 322. Étoit à Lacédémone le plus grand des crimes, III, 240.

Folie. Il y a des choses folles qui sont menées d'une manière fort sage, II, 174.

Fonds de terre. Par qui peuvent être possédés, II, 253 et suiv. C'est une mauvaise loi que celle qui empêche de les vendre, pour en transporter le prix dans les pays étrangers, II, 364.

Fontenay (bataille de). Cause la ruine de la monarchie, III, 403 et suiv.

Force défensive des états relativement les uns aux autres. Dans quelle proportion elle doit être, I, 317 et suiv.

Force défensive d'un état. Cas où elle est inférieure à la force offensive, I, 320 et suiv.

Force des états. Est relative, ibid.

Force générale d'un état. En quelles mains peut êtreplacée, I, 105.

Force offensive. Par qui doit être réglée, I, 313.

Forces particulières des hommes. Comment peuvent se zéunir, 1, 105.

Formalités de justice. Sont nécessaires dans les monarchies et dans les républiques, pernicieuses dans le despotisme, I, 218 et suiv. Fournissoient aux Romains, qui y étoient fort attachés, des prétextes pour éluder les lois, II, 110 et suiv. Sont pernicieuses quand il y en a trop, III, 233.

Formose. Dans cette isle, c'est le mari qui entre dans la famille de la femme, II, 383 et suiv. C'est le physique du climat qui a établi le précepte de religion qui défend aux femmes d'être mères avant trente-cinq ans, II, 396. La débauche y est autorisée, parce que la religion y fait regarder ce qui est nécessaire comme indifférent, et comme nécessaire ce qui est indifférent, III, 19. Les mariages entre parents au quatrième degré y sont prohibés: cette loi n'est point prise ailleurs que dans la nature, III, 81.

Fortune. L'honneur prescrit dans une monarchie d'en faire plus de cas que de la vie, I, 148.

France. Les peines n'y sont pas assez proportionnées aux crimes, I, 247. Y doit-on souffrir le luxe, I, 264. Heureuse étendue de ce royaume; heureuse situation de sa capitale, I, 318. Fut, vers le milieu du règne de Louis XIV, au plus haut point de sa grandeur relative, I, 321. Combien les lois criminelles y étoient imparfaites sous les premiers rois, II, 3. Combien il y faut de voix pour condamner un accusé, II, 4. On y lève mal les impôts sur les boissons, II, 50. On n'y connoît pas assez la bonté du gouvernement de pays d'état, II, 56. Il ne seroit pas avantageux à ce . royaume que la noblesse y pût faire le commerce, II, 251 et suiv. A quoi elle doit la constance de sa grandeur, ibid. Quelle y est la fortune et la récompense des magistrats, II, 252 et suiv. C'est elle qui, avec l'Angleterre et la Hollande, fait tout le commerce de

l'Europe, II, 323. Les filles ne doivent pas y avoir tant de liberté sur le mariage qu'elles en ont en Angleterre, II, 389. Nombre de ses habitants sous Charles IX, II, 421. Sa constitution actuelle n'est pas favorable à la population, ibid. et suiv. Comment la religion, du temps de nos pères, y adoucissoit les fureurs de la guerre, III, 22. Doit sa prospérité à l'exercice des droits d'amortissement et d'indemnité, III, 43 et suiv. Par quelles lois fut gouvernée pendant la première race de ses rois, III, 127. Étoit, dès le temps de l'édit de Pistes, distinguée en France coutumière et en pays de droit écrit, III, 131. Les fiefs; devenus héréditaires, s'y multiplièrent tellement, qu'elle fut gouvernée plutôt par la dépendance féodale que par la dépendance politique, III, 137. Étoit autrefois distinguée en pays de l'obéissance-le-roi, et en pays hors l'obéissance-le-roi, III, 197. Comment le droit romain y fut apporté: autorité qu'on lui donna, III, 222 et suiv. On y rendoit autrefois la justice de deux différentes manières, ibid. et suiv. Presque tout le petit peuple v étoit autrefois serf. L'affranchissement de ces serfs est une des sources de nos coutumes, III, 230. On y admet la plupart des lois romaines sur les substitutions, quoique les substitutions eussent chez les Romains tout un autre motif que celui qui les a introduites en France, III, 238 et suiv. La peine contre les faux témoins y est capitale; elle ne l'est point en Angleterre. Motifs de ces deux lois, III, 242. On y punit le receleur de la même peine que le voleur: cela est injuste, quoique cela fût juste dans la Grèce et à Rome, III, 243 et suiv. Causes des révolutions dans les richesses de ses rois de la première race, III, 264. L'usage où étoient ses rois de partager leur royaume

entre leurs enfants, est une des sources de la servitude de la glèbe et des fiefs, III, 273. Comment la nation réforma elle-même le gouvernement civil sous Clotaire, III, 346 et suiv. La couronne étoit élective sous la seconde race, III, 384. Pourquoi fut dévastée par les Normands et les Sarrasins plutôt que l'Allemagne, III, 415. Pourquoi les filles n'y succèdent point à la couronne, et succèdent à plusieurs autres couronnes de l'Europe, III, 421 et suiv.

Franchise. Dans quel sens est estimée dans une monarchie, I, 145.

Français. Pourquoi ont toujours été chassés de l'Italie, I, 336. Leur portrait: leurs manières ne doivent point être gênées par des lois; on gêneroit leurs vertus, I, 319 et suiv. et II, 192 et suiv. Seroit-il bon de leur donner un esprit de pédanterie? ibid. Mauvaise loi maritime des Français, III, 98. Origine et révolutions de leurs lois civiles, III, 118. Comment les lois saliques, ripuaires, bourguignones et wisigothes, cessèrent d'être en usage chez les Français, III, 144 et suiv. Férocité tant des rois que des peuples de la première race, III, 346 et suiv.

FRANÇOIS I. C'est par une sage imprudence qu'il refusa la conquête de l'Amérique, II, 327.

Francs. Leur origine: usage et propriété des terres chez eux, avant qu'ils fussent sortis de la Germanie, II, 171. Quels étoient leurs biens et l'ordre de leurs successions lorsqu'ils vivoient dans la Germanie: changements qui s'introduisirent dans leurs usages lorsqu'ils eurent fait la conquête des Gaules: causes de ces changements, ibid. et suiv. En vertu de la loi salique, tous les enfants mâles succédoient chez eux à la couronne par portions égales, II, 179. Pourquoi leurs

rois portoient une longue chevelure, II, 179 et suiv. Pourquoi leurs rois avoient plusieurs femmes, tandis que les sujets n'en avoient qu'une, II, 180. Majorité de leurs rois: elle a varié: pourquoi, II, 181 et suiv. Raison de l'esprit sanguinaire de leurs rois, II, 186. Assemblées de leur nation, ibid. et suiv. N'avoient point de rois dans la Germanie avant la conquête des Gaules, II, 187. Avant et après la conquête des Gaules, ils laissoient aux principaux d'entre eux le droit de délibérer sur les petites choses, et réservoient à toute la nation la délibération des choses importantes, ibid. N'ont pas pu faire rédiger la loi salique avant que d'être sortis de la Germanie, leur pays, III, 1182. Il y en avoit deux tribus, celle des Ripuaires et celle des Saliens: réunies sous Clovis, elles conservèrent chacune leurs usages, ibid. Reconquirent la Germanie après en être sortis, III, 119. Prérogatives que la loi salique leur donnoit sur les Romains: tarif de cette différence, III, 124 et suiv. Comment le droit romain se perdit dans le pays de leur domaine, et se conserva chez les Goths, les Bourguignons et les Wisigoths. III, 127 et suiv. La preuve par le combat étoit en usage chez eux, III, 154 et suiv. Est-il vrai qu'ils aient occupé toutes les terres de la Gaule pour en faire des fiefs? III, 264. Occuperent dans les Gaules les pays dont les Wisigoths et les Bourguignons ne s'étoient pas emparés: ils y portèrent les mœurs des Germains; de là les fiefs dans ces contrées, III, 265. Ne payoient point de tributs dans les commencements de la monarchie: les seuls Romains en payoient pour · les terres qu'ils possédoient: traits d'histoire et passages qui le prouvent, III, 277 et suiv. Quelles étoient Les charges des Romains et des Gaulois dans la monarchie

française, III, 281 et suivantes. Toutes les preuves qu'emploie M. l'abbé Dubos pour établir que les Francs n'entrèrent point dans les Gaules en conquérans, mais qu'ils y furent appelés par les peuples, sont ridicules, et démenties par l'histoire, III, 324 et suiv.

Francs-aleux. Leur origine, III, 294.

Francs ripuaires. Leur loi suit pas à pas la loi salique, II, 176. Viennent de la Germanie, ibid. En quoi leur loi, et celles des autres peuples barbares; différoient de la loi salique, III, 145 et suiv.

Praude. Est occasionnée par les droits excessifs sur les marchandises: est pernicieuse à l'état: est la source d'injustices criantes, et est utile aux traitans, II, 51 et suiv. Comment punie chez le Mogol et au Japon, II, 54.

FRÉDÉGONDE. Pourquoi elle/mourut dans son lit, tandis que Brunehauld mourut dans les supplices, III, 343. Comparée à Brunehauld, III, 347.

Fred. Ce que signifie ce mot en langue suédoise, III,

Voyez Fredum.

Freda. Quand on commença à les régler plus par la coutume que par le texte des lois, III, 141.

Fredum. Comment ce mot, qui se trouve dans les lois barbares, a été forgé, III, 286. Ce que c'étoit: ce droit est la vraie cause de l'établissement des justices seigneuriales: cas où il étoit exigé: par qui il l'étoit, III, 310 et suiv. Sa grandeur se proportionnoit à celle de la protection que recevoit celui qui le payoit, III, 312. Nom que l'on donna à ce droit sous la seconde race, ibid. c. Ne pouvoit appartenir qu'au seigneur du fief, à l'exclusion même du roi: de là la justice ne pouvoit appartenir qu'au seigneur du fief, ibid. et suiv.

Fyères.

Frères. Pourquoi il ne leur est pas permis d'épouser leurs sœurs, III, 80. Peuples chez qui ces mariages étoient autorisés: pourquoi, III, 81 et suiv.

Frisons. Quand et par qui leurs lois furent rédigées, III, 119. Simplicité de leurs lois: cause de cette simplicité, ibid. Leurs lois criminelles étoient faites sur le même plan que les lois ripuaires, III, 145. Voyez Ripuaires. Tarif de leurs compositions, III, 163.

Frugalité. Dans une démocratie où il n'y a plus de vertue c'est la frugalité, et non le desir d'avoir, qui passe pour avarice, I, 129. Doit être générale dans une démocratie: effets admirables qu'elle y produit, ibid. Ne doît, dans une démocratie, régner que dans les familles, et non dans l'état, ibid. Comment on en inspire l'amour, I, 165 et suiv. Ne peut pas régner dans une monarchie, ibid. Combien est nécessaire dans une démocratie: comment les lois doivent l'y entretenir, I, 171 et suiv.

Funérailles. Platon a fait des lois d'épargne sur les funérailles: Cicéron les a adoptées, III, 45. La religion ne doit pas encourager les dépenses funéraires, III, 46.

G.

GABELLES. Celles qui sont établies en France sont injustes et funestes, II, 51.

Gages de bataille. Quand ils étoient reçus, on ne ponvoit faire la paix sans le consentement du seigneur, III, 171.

Gains nuptiaux. Quels doivent être ceux des femmes dans les différents gouvernements, I, 278.

Galanterie. Dans quel seus est permise dans une monarchie, I, 145. Suites facheuses qu'elle entraîne, I, 267. D'où elle tire sa source: ce que ce n'est point;

Digitized by Google

ce que c'est: comment s'est accrue, III, 167. Origine de celle de nos chevaliers errants, III, 168. Pourquoi celle de nos chevaliers ne s'est point introduite à Rome ni dans la Grèce, III, 169. Tira une grande importance des tournois, *ibid*.

Gange. C'est une doctrine pernicieuse que celle des Indiens, qui croient que les eaux de ce fleuve sanctifient ceux qui meurent sur ses bords, III, 19.

Gantois. Punis pour avoir mal-à-propos appelé de défaute de droit le comte de Flandre, III, 192.

Garçons. Sont moins portés pour le mariage que les filles: pourquoi, II, 390. Leur nombre, relatif à ce-lui des filles, influe beaucoup sur la propagation, II, 291 et suiv.

Garde-noble. Son origine, III, 422 et suiv. Voyez Baillie.

Gardiens des mœurs à Athènes, I, 176. — des lois, ibid. Gaules. Pourquoi les vignes y furent arrachées par Domitien, et replantées par Julien, II, 305. Étoient pleines de petits peuples, et regorgeoient d'habitants avant les Romains, II, 399. Ont été conquises par des peuples de la Germanie, desquels les Français tirent leur origine, 1, 249.

Gaule méridionale. Les lois romaines y subsistèrent toujours, quoique proscrites par les Wisigoths, III, 134.

Gaulois. Le commerce corrompit leurs mœurs, II, 232 a. Quelles étoient leurs charges dans la monarchie des Francs, III, 281. Ceux qui, sous la domination française, étoient libres, marchoient à la guerre sous les comtes, III, 295.

Gazetier ecclésiastique. Voyez Nouvelles ecclésiastiques.
GELON. Beau traité de paix qu'il fit avec les Carthaginois, I, 330.

Gênes. Comment le peuple a part au gouvernement de cette république, I, 117. Édit par lequel cette république corrige ce qu'il y avoit de vicieux dans son droit politique et civil, à l'égard de l'isle de Corse, I, 333. Genève. Belle loi de cette république touchant le com-

merce, II, 247.

GENGIS-KAN. S'il eut été chrétien, il n'eut pas été si cruel, III, 7. Pourquoi, approuvant tous les dogmes mahométans, il méprisa si fort les mosquées, III, 38. Fait fouler l'Alcoran aux pieds de ses chevaux, ibid. a. Trouvoit le voyage de la Mecque absurde, ibid.

Gentilshommes. La destruction des hôpitaux en Angleterre les a tirés de la paresse où ils vivoient, II, 427. Comment se battoient en combat judiciaire, III, 164. Comment contre un vilain, III, 170. Vuidoient leurs différents par la guerre; et leurs guerres se terminoient souvent par un combat judiciaire, III, 173.

GEOFROI, duc de Bretagne. Son assise est la source de la coutume de cette province, III, 229.

Germains. C'est d'eux que les Francs tirent leur origine, I, 249. Ne connoissoient guère d'autres peines que les pécuniaires, ibid. Les femmes étoient chez eux dans une perpétuelle tutèle, I, 273. Simplicité singulière de leurs lois en matière d'insultes faites tant aux hommes qu'aux femmes: cette simplicité provenoit du climat, II, 86. Ceux qui ont changé de climat ont changé de lois et de mœurs, II, 87. Quelle sorte d'esclaves ils avoient, II, 102. Loi civile de ces peuples, qui est la source de ce que nous appelons loi salique, II, 171 et suiv. Ce que c'étoit chez eux que la maison et la terre de la maison, II, 172. Quel étoit leur patrimoine, et pourquoi il n'appartenoit qu'aux mâles, ibid. Ordre bizarre dans leurs successions:

raisons et source de cette bizarrerie, II, 173 et suivantes. Gradation bizarre qu'ils mettoient dans leur attachement pour leurs parents, ibid. Comment punissoient l'homicide, II, 175. Étoient le seul peuple barbare où l'on n'eût qu'une femme: les grands en avoient plusieurs, II, 180. Austérité de leurs mœyrs, II. 181. Ne faisoient aucune affaire publique ni particulière sans être armés, ibid. A quel âge eux et leurs rois étoient maieurs, ibid. et suiv. On ne parvenoit vehez eux à la royauté qu'après la majorité: inconvénients qui firent changer cet usage, et de ce changement naquit la différence entre la tutèle et la baillie ou garde, II, 184 et suiv. L'adoption se faisoit chez eux par les armes, II, 185. Étoient fort libres: pourquoi, II, 186. Pourquoi le tribunal de Varus leur parut insupportable, II, 189. Combien ils étoient hospitaliers, II, 233. Comment punissoient les crimes. La monnoie chez eux devenoit bétail, marchandise ou denrée; et ces choses devenoient monnoie, II, 335. N'exposoient point leurs enfants, II, 419. Leurs inimitiés, quoiqu'héréditaires, n'étoient pas éternelles: les prêtres avoient vraisemblablement beaucoup de part aux réconciliations, III, 23. Différents caractères de · leurs lois, III, 118 et suivantes. Étoient divisés en plusieurs nations qui n'avoient qu'un même territoire; et chacune de ces nations, quoique confondues, avoit ses lois, III, 123. Avoient l'esprit des lois personnelles avant leurs conquêtes, et le conservèrent après, ibid. Quand rédigèrent leurs usages par écrit pour en faire des codes, III, 140. Esquisse de leurs mœurs: c'est dans ces mœurs que l'on trouve les raisons de ces preuves que nos pères employoient par le fer ardent, Peau bouillante, et le combat singulier, III, 150 es

suiv. La façon dont ils terminoient leurs guerres intestines est l'origine du combat judiciaire, III, 151. Leurs maximes sur les outrages, III, 164. C'étoit chez eux une grande infamie d'avoir abandonné son bouclier dans le combat, III, 166. C'est d'eux que sont sortis les peuples qui conquirent l'empire romain: c'est dans leurs mœurs qu'il faut chercher les sources des lois féodales, III, 260. C'est dans leur facon de se nourrir, dans la variation de leurs possessions, et dans l'usage où étoient les princes de se faire suivre par une troupe de gens attachés à eux, qu'il faut chercher l'origine du vasselage, III, 261 et suiv. Il y avoit chez eux des vassaux; mais il n'y avoit point de fiefs: ou plutôt les fiefs étoient des chevaux de bataille, des armes et des repas, III, 262. Leur vie étoit presque toute pastorale: c'est de là que presque toutes les lois barbares toulent sur les troupeaux, III, 265. impossible d'entrer un peu avant dans notre droit politique, si l'on ne connoît les lois et les mœurs des Germains; et, pour nous conduire à l'origine des justices seigneuriales, l'auteur entre dans le détail de la nature des compositions qui étoient en usage chez les Germains, et chez les peuples sortis de la Germanie pour conquérir l'empire romain, III, 303 et suivantes. Ce qui les a arrachés à l'état de nature, où ils sembloient être encore du temps de Tacite, III, 2052 Pourquoi, étant si pauvres, ils avoient tant de peines pécuniaires, III, 306 et suiv. Entendoient par rendre la justice, protéger le coupable contre la vengeance de l'offensé, III, 210. Comment punissoient les meurtres involontaires, III, 311. C'est dans leurs mœurs qu'il faut chercher la source des maires du palais et de la foiblesse des rois, III, 253 et suiv.

Germanie. Est le berceau des Francs, des Francs ripuaires et des Saxons, II, 176. Étoit pleine de petits peuples, et regorgeoit d'habitants avant les Romains, II, 399. Fut reconquise par les Francs après qu'ils en furent sortis, III, 118 et suiv.

Glèbe (servitude de la). Quelle en est, la plupart du temps, l'origine, III, 261. N'a point été établie par les Francs entrant dans la Gaule, III, 264. Établie dans la Gaule avant l'arrivée des Bourguignons: conséquences que l'auteur tire de ce fait, III, 269 et suiv. Gloire. Celle du prince est son orgueil: elle ne doit jamais être le motif d'aucune guerre, I, 324.

Gloire ou magnanimité. Il n'y en a ni dans un despote, ni dans ses sujets, I, 191.

Gnide. Vice dans son gouvernement, I, 363.

Goa. Noirceur horrible du caractère des habitants de ce pays, II, 132.

GONDEBAUD. Loi injuste de ce roi de Bourgogne, III, 63. Est un de ceux qui recueillirent les lois des Bourguignons, III, 120. Caractère de sa loi: son objet; pour qui elle fut faite, III, 129. Sa loi subsista longtemps chez les Bourguignons, III, 132. Fameuses dispositions de ce prince qui ôtoient le serment des mains d'un homme qui en vouloit abuser, III, 147. Raison qu'il allègue pour substituer le combat singulier à la preuve par serment, III, 151. Loi de ce prince qui permet aux accusés d'appeler au combat les témoins que l'on produisoit confre eux, III, 177.

GONTRAN. Comment adopta Childebert, II, 185.

Goths. Leur exemple, lors de la conquête d'Espagne, prouve que les esclaves armés ne sont pas si dangereux dans une monarchie, II, 107. La vertu faisoit chez eux la majorité, II, 182. Comment le droit romain

se conserva dans les pays de leur domination et de celle des Bourguignons, et se perdit dans le domaine des Francs, III, 127 et suiv. La loi salique ne fut jamais reçue chez eux, III, 130. La prohibition de leurs mariages avec les Romains fut levée par Recessuinde: pourquoi, III, 134. Persécutés dans la Gaule méridionale par les Sarrasins, se retirèrent en Espagne: effets que cette émigration produisit dans leurs lois, III, 135 et suiv.

Gout. Se forme dans une nation par l'inconstance même de cette nation, II, 194. Nait de la vanité, II, 195. Gouvernement. Il y en a de trois sortes; quelle est la nature de chacune, I, 108. Exemple d'un pape qui abandonna le gouvernement à un ministre, et trouva que rien n'étoit si aisé que de gouverner, I, 124. Différence entre sa nature et son principe, I, 126. Quels en sont les divers principes, I, 127 et suiv. Ce qui le rend imparfait, I, 142. Ne se conserve qu'autant qu'on l'aime, I, 151. Sa corruption commence presque toujours par celle des principes, I, 282 et suiv. Quelles sont les révolutions qu'il peut essuyer sans inconvénients, 1, 203. Suites funestes de la corruption de son principe, I, 294 et suiv. Quand le principe en est bon, les lois qui semblent le moins conformes aux vraies règles et aux bonnes mœurs, y sont bonnes: exemples, I, 295. Le moindre changement dans sa constitution entraîne la ruine des principes, I, 300. Cas où, de libre et de modéré qu'il étoit, il devient militaire, I, 368. Liaison du gouvernement domestique avec le politique, I, 128. maximes gouvernent les hommes concurremment avec le climat, la religion, les lois, etc. de là naît l'esprit général d'une nation, II, 192. Sa dureté est un obstacle à la propagation, II, 390 et suivantes.

Gouvernement d'un seul. Ne dérive point du gouvernement paternel, I, 105.

Gouvernement gothique. Son origine, ses défauts: est la source des bons gouvernements que nous connoissons, I, 370 et suiv.

Gouvernement militaire. Les empereurs qui l'avoient établi, sentant qu'il ne leur étoit pas moins funeste qu'aux sujets, cherchèrent à le tempérer, I, 244.

Gouvernement modéré. Combien est difficile à former, I, 199. Le tribut qui y est le plus naturel, est l'impôt sur les marchandises, II, 57. Convient dans les pays formés par l'industrie des hommes, I, 158. Voyez Monarchie, République.

Gouverneurs des provinces romaines. Leur pouvoir, leurs injustices, I, 299 et suiv.

GRACCHUS (Tiberius). Coup mortel qu'il porte à l'autorité du sénat, I, 395.

Grace. On ne peut pas demander en Perse celle d'un homme que la loi a une foi condamné, I, 141. Le droit de la faire aux coupables est le plus bel attribut de la souveraineté d'un monarque; il ne doit donc pas être leur juge, I, 225.

Grace (lettres de). Sont un grand ressort dans un gouvernement modéré, I, 247.

Grace (la). L'auteur de l'Esprit des Lois étoit-il obligé d'en parler? IV, 13 et suiv.

Gradués. Les deux dont le juge est obligé de se faire assister dans les cas qui peuvent mériter une peine afflictive, représentent les anciens prud'hommes qu'il étoit obligé de consulter, III, 225 et suiv.

Grandeur réelle des états. Pour l'augmenter, il ne faut pas diminuer la grandeur relative, I, 321.

Grandeur relative des états. Pour la conserver, il no faut pas écraser un état voisin qui est dans la décadence, I, 322.

Grands. Leur situation dans les états despotiques, I, 139. Comment doivent être punis dans une monarchie, I, 252.

GRAVINA. Comment définit l'état civil, I, 105.

Gravion. Ses fonctions étoient les mêmes que celles du comte et du centenier, III, 301 et suiv.

Grèce. Combien elle renfermoit de sortes de républiques. I, 173. Par quel usage on y avoit prévenu le luxe des richesses, si pernicieux dans les républiques, I, 259. Pourquoi les femmes v étoient si sages, 1, 270. Son gouvernement fédératif est ce qui la fit fleurir si longtemps, I, 312. Ce qui fut cause de sa perte, I, 314. On n'y pouvoit souffrir le gouvernement d'un seul, II, 154. Belle description de ses richesses, de son commerce, de ses arts, de sa réputation, des biens qu'elle recevoit de l'univers, et de ceux qu'elle lui faisoit, II, 271 et suiv. Étoit pleine de petits peuples et regorgeoit d'habitans avant les Romains, II, 199. Pourquoi la galanterie de chevalerie ne s'y est point indroduite, IM, 169. Sa constitution demandoit que l'on punit ceux qui ne prenoient pas de parti dans les séditions, III, 234. Vice dans son droit des gens: il étoit abominable, et étoit la source de lois abominables: comment il auroit dû être corrigé, III, 238. On n'y punissoit pas le suicide par les mêmes motifs qu'à Rome, III, 239. On y punissoit le receleur comme le voleur: cela étoit juste en Grèce; cela est iniuste en France: pourquoi, III, 243 et suiv.

Grecs. Leurs politiques avoient des idées bien plus nettes sur le principe de la démocratie que ceux d'aujourd'hui,

Combien on fait d'efforts pour diriger l'éducation du côté de la vertu, I, 152. Regardoient le commerce comme indigne d'un citoyen, I, 159. La nature de leurs occupations leur rendoit la musique nécessaire, I, 160. La crainte des Perses maintint leurs lois, I, 289. Pourquoi se croyoient libres du temps de Cicéron, I, 349, a. Quel étoit leur gouvernement dans les temps héroïques, I, 378 et suiv. Ne surent jamais quelle est la vraie fonction du prince: cette ignorance leur fit chasser tous leurs rois, I, 374 et suiv. Ce qu'ils appeloient police, I, 375. bien il falloit de voix chez eux pour condamner un accusé, II, 4. D'où venoit leur penchant pour le crime contre nature, II, 11 et suiv. La trop grande sévérité avec laquelle ils punissoient les tyrans, occasionna chez eux beaucoup de révolutions, II, 26. La lèpre leur étoit inconnue, II, 81. Loi sage qu'ils avoient établie en faveur des esclaves, II, 112. Pourquoi leurs navires alloient plus vite que ceux des Indes, II, 267. Leur commerce avant et depuis Alexandre, II, 271 et suiv.; 280 et suiv. - avant Homère. II. 274. Pourquoi firent le commerce des Indes avant les Perses, qui en étoient bien plus à ponée, II, 275 et suiv. Leur commerce aux Indes n'étoit pas si étendu, mais plus facile que le nôtre, II, 288 et suiv. Leurs colonies, II, 300. Pourquoi estimoient plus les troupes de terre que celles de mer, II, 302. Loi qu'ils imposèrent aux Perses, II, 321. Leurs différentes constitutions sur la propagation, suivant le plus grand ou le plus petit nombre d'habitants, II, 397 et suiv. N'auroient pas commis les massacres et les ravages qu'on leur reproche, s'ils eussent été chrétiens, III, Leurs prêtres d'Apollon jouissoient d'une paix

éternelle: sagesse de ce réglement religieux, III, 21. Comment, dans le temps de leur barbarie, ils employèrent la religion pour arrêter les meurtres, III, 23 et suiv. L'idée des asyles devoit leur venir plus naturellement qu'aux autres peuples: ils restreignirent d'abord l'usage qu'ils en firent dans les justes bornes; mais ils les laissèrent devenir abusifs et pernicieux, III, 39.

GRIMOALD. Ajouta de nouvelles lois à celles des Lombards, III, 120.

Guebres. Leur religion est favorable à la propagation, II, 416. Leur religion rendit autrefois le royaume de Perse florrissant, parce qu'elle n'est point contemplative: celle de Mahomet l'a détruit, III, 15. Leur religion ne pouvoit convenir que dans la Perse, III, 32 et suiv.

• Guerre. Quel en est l'objet, I, 104. On ne doit point en entreprendre de lointaines, I, 320. Dans quel cas on en a le droit de la faire: d'où dérive ce droit, I, 323 et suiv. Donne-t-elle droit de tuer les captifs? II, 91. C'est le christianisme qui l'a purgée de presque toutes les cruautés, III, 8. Comment la religion peut en adoucir les fureurs, III, 21. Étoit souvent terminée par le combat judiciaire, III, 174. Avoit souvent autrefois pour motif la violation du droit politique, comme celles d'aujourd'hui ont pour cause ou pour prétexte celle du droit des gens, III, 189 et suiv. Tout le monde, du temps de Charlemagne, étoit obligé d'y aller, III, 408.

Guerre civile. N'est pas toujours suivie de révolutions, I, 189. Celles qui ravagèrent les Gaules après la conquête des barbares, sont la principale source de la servitude de la glèbe et des fiefs, III, 273 et suiv.

Guerre (état de). Comment les nations se sont trouvées en état de guerre, I, 103 et suiv. Comment les particuliers sont parvenus à être en état de guerre les uns vis à-vis des autres, ibid. Est la source des lois humaines, ibid.

Guinée. Causes de l'extrême lubricité des femmes de ce pays, II, 131, c.

Gymnastique. Ce que c'étoit: combien il y en avoit de sortes. Pourquoi, de rès-utiles qu'étoient d'abord ces exercices, ils devinrent dans la suite funestes aux mœurs, I, 296.

## H.

HABIT DE RELIGIEUSE. Doit-il être un obstacle au mariage d'une femme qui l'a pris sans se consacrer, III, 251 et suiv.

HANNON. Véritables motifs du refus qu'il vouloit que l'on fit d'envoyer du secours à Annibal en Italie, I, 331. Ses voyages; ses découvertes sur les côtes de l'Afrique, II, 292 et suiv. La relation qu'il a donnée de ses voyages est un morceau précieux de l'antiquité. Est-elle fabuleuse? II, 293.

HARDOUIN (le père). Il n'appartient qu'à lui d'exercer i un pouvoir arbitraire sur les faits, III, 279.

Harmonie. Nécessaire entre les lois de la religion et les lois civiles du même pays, III, 17 et suiv.

HARRINGTON. Cause de son erreur sur la liberté, I, 369. Jugement sur cet auteur anglais, II, 258.

HÉBON, archevêque de Reims. Son ingratitude envers Louis le Débonnaire. Qui étoit cet Hébon, III, 336. HENRI II. Sa loi contre les filles qui ne déclarent pas leur grossesse au magistrat est contraire à la loi naturelle, III, 61. HENRI III. Ses malheurs sont une preuve bien sensible qu'un prince ne doit jamais insulter ses sujets, II, 39.

HENRI VIII, roi d'Angleterre. Dut vraisemblablement sa mort à une loi trop dure qu'il fit publier contre le crime de lèse-majesté, II, 17. Ce fut par le moyen des commissaires qu'il se défit des pairs qui lui déplaisoient, II, 33. A établi l'esprit d'industrie et de commerce en Angleterre, en y détruisant les monastères et les hôpitaux, II, 427. En défendant la confrontation des temoins avec l'accusé, il fit une loi confraire à la loi naturelle, III, 61. La loi par laquelle il condamnoit à mort toute fille qui, ayant eu un mauvais commerce avec quelqu'un, ne le déclaroit pas au roi avant d'épouser son amant, étoit contre la loi naturelle, ibid.

HERCULE. Ses travaux prouvent que la Grèce étoit encore barbare de son temps, III, 23 et suiv.

Hérédité. La même personne n'en doit pas recueillir deux dans une démocratie où l'on veut conserver l'égalité, I, 167.

Hérésies. L'accusation de ce crime doit être poursuivie avec beaucoup de circonspection: exemples d'absurdités et de cruautés qui peuvent résulter d'une poursuite indiscrète, II, 8 et suiv. Combien le crime est susceptible de distinctions, II, 9.

Héritiers. Les cadets, chez les Tartares, en quelques districts de l'Angleterre, et dans le duché de Rohan, sont héritiers exclusivement aux aînés, II, 170. Il n'y avoit à Rome que deux sortes d'héritiers, les héritierssiens et les agnats. D'où venoit l'exclusion des cognats, III, 100 et suiv. C'étoit un déshonneur à Rome de mourir sans héritiers: pourquoi, III, 238.

Héritiers-siens. Ce que c'étoit, III, 100 et suiv. Dans l'ancienne Rome ils étoient tous appelés à la succession, mâles et femelles, III, 101.

Héroisme. Celui des anciens étonne nos petites ames, I, 150.

Héros. Écrivent toujours leurs propres actions avec simplicité, II, 293.

Hiérarchie. Pourquoi Luther la conserva dans sa religion, tandis que Calvin la bannit de la sienne, III, 10.

HIMILCON, pilote des Carthaginois. Ses voyages, ses établissements: se fait échouer pour ne pas apprendre aux Romains la route d'Angleterre, II, 297 et suiv.

Hippolyte. Eloge de ce rôle dans la Phèdre de Racine, III, 63 et suiv.

Histoire. Les monuments qui nous restent de celle de France sont une mer, et une mer à qui les rivages même manquent, III, 276. Germe de celle des rois de la première race, III, 263.

Historiens. Trahissent la vérité dans les états libres, comme dans ceux qui ne le sont pas, II, 230. Doivent-ils juger de ce que les hommes ont fait par ce qu'ils auroient dû faire? III, 383. Source d'une erreur dans laquelle sont tombés ceux de France, III, 275.

HOBBES. Son erreur sur les premiers sentiments qu'il attribue à l'homme, I, 102. Le nouvelliste ecclésiastique prend pour des preuves d'athéisme les raisonnements que l'auteur de l'Esprit des Lois emploie pour détruire le système de Hobbes et celui de Spinosa, IV, 4 et suiv.

Hollande (la). Est une république fédérative, et par la regardée en Europe comme éternelle, I, 312. Cette république fédérative est plus parfaite que celle

d'Allemagne: en quoi, I, 314. Comparée, comme république fédérative, avec celle de Lycie, I, 315. Ce que doivent faire ceux qui y représentent le peuple, I, 358. Pourquoi n'est pas subjuguée par ses propres armées, I, 368. Pourquoi le gouvernement modéré y convient mieux qu'un autre, II, 158. Quel est son commerce, II, 234 et suiv. et 237. Dut son commerce à la violence et à la vexation, II, 237. Fait tel commerce sur lequel elle perd, et qui ne laisse pas de lui être fort utile, II, 238 et suiv. Pourquoi les vaisseaux n'y sont pas si bons qu'ailleurs, II, 268. C'est elle qui, avec la France et l'Angleterre, fait tout le commerce de l'Europe, II, 318. C'est elle qui présentement règle le prix du change, II, 345.

Hollandois. Profits qu'ils tirent du privilège exclusif qu'ils ont de commercer au Japon, et dans quelques autres royaumes des Indes, II, 241. Font le commerce sur les errements des Portugais, II, 318. C'est leur commerce qui a donné quelque prix à la marchandise des Espagnols, II, 327.

Voyez Hollande.

HOMÈRE. Quelles étoient de son temps les villes les plus riches de la Grèce, II, 273. Commerce des Grecs avant lui, II, 274.

Homicide. Comment ce crime étoit puni chez les Germains, II, 175.

Homicides. Doit-il y avoir des asyles pour eux, III, 39. Hommage. Origine de celui que doivent les vassaux, III, 424.

Hommes. Leur bonheur comparé avec celui des bêtes, I, 100. Comme êtres physiques, sujets à des lois invariables; comme êtres intelligens, violent toutes les lois: pourquoi. Comment rappelés sans cesse à

l'observation des lois, I, 100 et suiv. Quels ils seroient dans l'état de pure nature, I, 100. Par quelles causes se sont unis en société, I, 103. Changements que leur état de société a opérés dans leur caractère, ibid. et suiv. Leur état relatif à chacun d'eux en particulier, et relatif aux différents peuples, quand ils ont été en société, ibid. Leur situation déplorable et vile dans les états despotiques, I, 137 et 140. Leur vanité augmente à proportion du nombre de ceux qui vivent ensemble, I, 256. Leur penchant à abuser de leur pouvoir. Suites funestes de cette inclination. I. 350. Quelle est la connoissance qui les intéresse le plus, II, 3. Leurs caractères et leurs passions dépendent des différents climats: raisons physiques, II, 67 et suiv. Plus les causes physiques les portent au repos, plus les causes morales doivent les en éloigner, II, 75. Naissent tous égaux : l'esclavage est donc contre nature, II, oo. Beauté et utilité de leurs ouvrages, II, 159. De leur nombre, dans le rapport avec la manière dont ils se procurent la subsistance, II, 160. Ce qui les gouverne, et ce qui forme l'esprit général qui résultent des choses qui les gouvernent, II, 192. Leur propagation est troublée en mille manières par les passions, par les fantaisies et par le luxe, II, 391. Combien vaut un homme en Angleterre. Il y a des pays où un homme vaut moins que rien, II, 399. Sont portés à craindre ou à espérer. Sont fripons en détail, et en gros de très-honnêtes gens. De là le plus ou le moins d'attachement qu'ils ont pour leur religion, III, 37. Aiment, en matière de religion, tout ce qui suppose un effort, comme, en matière de morale, tout ce qui suppose de la sévérité, III, 42. Ont sacrifié leur indépendance naturelle aux lois politiques, et la com-

communanté naturelle des biens aux lois civiles: ce qui en résulte, III, 84 et suiv. Il leur est plus aisé d'être extrêmement vertueux que d'être extrêmement sages, III, 222. Est-ce être sectateur de la religion naturelle que de dire que l'homme pouvoitus tous les instants oublier son créateur, et que Dien l'u rappelé à lui par les lois de la religion? IV, 21.19 , 55 n au Hommes de bien. Ce que c'est: il y en a fort pen idens les monarchies, I, 135 et suiv. troots a property

Hommes libres. Qui on appeloit ainsi dans des commencements de la monarchie. Comment et seus qui ils marchoient à la guerre, III, 294. ordres injur-

Hommes qui sont sous la foi du roi. C'est shasi que la loi , salique désigne ceux que nous appelons aujourd'hui 1 20 , 1 vassaux, III, 292.

Hongrie. La noblesse de ce royaume a soutenu la maison d'Autriche, qui avoit travaillé sans cosse à l'opprimer. I, 294. Quelle sorte d'esclavage y est établie, II, 100 a. Ses mines sont utiles, parce qu'elles ne sont pus abondantes, II, 328.

Honnêtes gens. Ceux qu'on nomme mais tiennent moins - aux bonnes maximes que le peuple, I, 16% 18040H Honnête homme. Le cardinal de Richelieu l'exclut de l'administration des affaires dans une monarchie, 191194 Ce qu'on entend par ce mot dans une pronaîtie. I Sec. 16. .1.. 0 olice, e 146 et suiv.

Honneur. Ce que c'est il tient lieu de la vertui dans les monarchies, I, 135. Est essentiellement place dans - Pétat monarchique, I, 136. Effets admirables qu'il produit dans une monarchie, 1, 137, 200 Quoique · faux, il produit dans une monarchie les memes effeta que s'il étoit véritable. I, 136 et suiv. Neigmoint le principe des états despotiques, I, 138. : Qudique

Iς

dépendant de son propre caprice, il a des règles fixes dout il ne peut jamais s'écarter, I, 137. Est tellement incompu dans les états despotiques, que souvent il n'y a pas de siot pour l'exprimer, I, 138. Seroit dangereux dans un état despotique, ibid. Met des bornes à la puissance du monarque, I, 1141. C'est dans le monde, et non at collège, que l'on en apprend les enphincipes. I. 114. C'est lui qui fixe la qualité des actions dans une monarchie, ibiol. Dirige toutes les acigneogt24butes les façons de penser dans une monar--: shiei illo nep. Empeshe Crillon et d'Orre d'obeir à des ordres injustes du monarque, ibid. C'est lui qui conduit les mobles à la guerre; c'est lui qui la leur fait quitter, 1,2148. Qualles en sont les principales règles, ibid. Ses lois ont plus de force dans une monarchie que les lois positives dibid. Bizarrerie de l'honneur. 1, 2004. Tient lieu, de genseum dans une monarchie. . L. (21) et suiv. Voyez Point d'honneur.

Morreura. Cest ainsi que l'on a nommé quelquefois les fiefs, I, 293.

Honorifiques. Voyez Droits honorifiques.

۶,

Honorius & Ce qu'il pensoit des paroles criminelles, II, 2006 Manyaise loi de ce prince, III, 200.

Hontel Previent plus de crimes que les peires atroces, I I pia de Pania plus le père d'un enfant condamné au supplice, et vice versa, que toute autre peine, I, 251. Hopital (le chancelier de l'). Erreur dans laquelle il est indombé, III, 254.

Mopitaux. Ne sont jamais nécessaires que dans les nécessités accidentelles. Des secours momentanés sont toujours opréférables aux châpitaux fondés à perpétuité. Exemples des maux que éausent ces établissements, manages des maux que éausent ces établissements,

Digitized by Google

HORTENSIUS. Emprunta la femme de Caton, III, 190. Hospitalité. C'est le commerce qui l'a bannie, II, 233. Jusqu'à quel point observée par les Germains, ibid.

HUGUES CAPET. Son avenement à la couronne fut un plus grand changement que celui de Pepin, III, 384. Comment la couronne de France passa dans sa maison, III, 416 et suiv.

Humeur sociable. Ses effets, II, 194.

## J - I.

JACQUES I. Pourquoi fit des lois somptuaires en Arragon. Quelles elles furent, I, 262.

JACQUES II, roi de Majorque. Paroît être le premier qui ait créé une partie publique, III, 210.

Jalousie. Il y en a de deux sortes; l'une de passion, l'autre de coutume, de mœurs ou de lois: leur nature, leurs effets, II, 134.

Janicule. Voyez Mont Janicule.

Japon. Les lois y sont impuissantes, parce qu'elles sont trop sévères, I, 238 et suiv. Exemples des lois atroces de cet empire, II, 25. Pourquoi la fraude y est un crime capital, II, 54. Est tyrannisé par les lois, II, 192. Pertes que lui cause sur son commerce le privilège exclusif qu'il a accordé aux Hollandais-et aux Chinois, II, 241. Il fournit la preuve des avantages infinis que peut tirer du commerce une nation qui peut supporter à la fois une grande importation et une grande exportation, II, 255. Quoiqu'un homme y ait plusieurs femmes, les enfants d'une seule sont légitimes, II, 385. Il y naît plus de filles que de garçons; il doit donc être plus peuplé que l'Europe, II, 391 et suiv. Cause physique de la grande population de cet empire, II, 392 et suiv. Si les lois y sont si sévères

et si sévèrement exécutées, c'est parce que la religion dominante dans cet empire n'a presque point de dogmes, et qu'elle ne présente aucun avenir, III, 18. Il y a toujours dans son sein un commerce que la guerre ne ruine pas, III, 21. Pourquoi les religions étrangères s'y sont établies avec tant de facilité, III, 36 et suiv. Lors de la persécution du christianisme, on s'y révolta plus contre la cruauté des supplices que contre la durée des peines, III, 51 et suiv. On y est autant autorisé à faire mourir les chrétiens à petit feu. que l'inquisition à faire brûler les Juifs, ibid. C'est l'atrocité du caractère des peuples, et la soumission rigoureuse que le prince exige à ses volontés, qui rendent la religion chrétienne si odieuse dans ce pays, . III, 55. On n'y dispute jamais sur la religion. Tou-· tes, hors celle des chrétiens, y sont indifférentes, ibid. et suivantes.

Japonais. Leur caractère bizarre et atroce. Quelles lois il auroit fallu leur donner, I, 238 et suiv. Exemple de la cruauté de ce peuple, I, 239. Ont des supplices qui font frémir la pudeur et la nature, II, 22. L'atrocité de leur caractère est la cause de la rigueur de leurs lois. Détail abrégé de ces lois, II, 88. Conséquences funestes qu'ils tirent du dogme de l'immortalité de l'ame, III, 25. Tirent leur origine des Tartares. Pourquoi sont tolérans en fait de religion, III, 38°c. Jaxarte. Pourquoi ce fleuve ne va plus jusqu'à la mer, II, 264.

Ichthyophages. Alexandre les avoit-il tous subjugués, II, 277.

Idolatrie. Nous y sommes fort portés; mais nous n'y sommes point attachés, III, 34. Est-il vrai que l'auteur ait dit que c'est par orgueil que les hommes l'ont quittée? IV, 49.

Jésuites. Leur ambition: leur éloge par rapport au Paraguay, I, 154.

Jeu de fief. Origine de cet usage, III, 421.

Ignorance. Dans les siècles où elle regne, l'abrégé d'un ouvrage fait tomber l'ouvrage même, III, 140.

Ignominie. Étoit à Lacédémone un si grand mal, qu'elle autorisoit le suicide de celui qui ne pouvoit l'éviter autrement, III, 239.

Musion. Est utile en matière d'impôts. Moyens de l'entretenir, II, 49.

Ilotes. Condamnés chez les Lacédémoniens à l'agriculture, comme à une profession servile, I, 159.

Ilotie. Ce que c'est: elle est contre la nature des choses, II, 102.

Immortalité de l'ame. Ce dogme est utile ou funeste à la société, selon les sonséquences que l'on en tire, III, 24 et suiv. Ce dogme se divise en trois branches, III, 27.

Immunité. On appela ainsi d'abord le droit qu'acquirent les ecclésiastiques de rendre la justice dans leur territoire, III, 316.

Impôts. Comment et par qui doivent être réglés dans un etat libre, I, 366. Peuvent être mis sur les personnes, sur les terres, ou sur les marchandises, ou sur deux de ces choses, ou sur les trois à la fois. Proportions qu'il faut garder dans tous ces cas, II, 48 et suivantes. On peut les rendre moins onéreux, en faisant illusion à celui qui les paie: comment on conserve cette illusion, II, 50 et suiv. Doivent être proportionnés à la valeur intrinsèque de la marchandise sur laquelle on les lève, II, 51. Celui sur le sel est injuste et funeste en France, ibid. Ceux qui mettent le peuple dans l'occasion de faire la fraude, enrichissent

le traitant, qui vexe le peuple et ruine l'état, II, 51. Ceux qui se perçoivent sur les différentes clauses des contrats civils sont funestes au peuple, et ne sont utiles qu'aux traitans. Ce qu'on y pourroit substituer, II, 52. L'impôt par tête est plus naturel à la servitude; celui sur la marchandise est plus naturel à la liberté, II, 57. Pourquoi les Anglais en supportent de si énormes, II, 220. C'est une absurdité que de dire que plus on est chargé d'impôts, plus on se met en état de les payer, II, 391.

Impuissance. Au bout de quel temps on doit permettre à une femme de répudier son mari qui ne peut pas consommer son mariage, III, 252.

Impureté. Comment ce crime doit être puni. Dans quelle classe il doit être rangé, II, 6.

Inceste. Raisons de l'horreur que cause ce crime, dans ses différents degrés, à tous les peuples, II, 79 et suiv. Incidents. Ceux des procès, tant civils que criminels, se décidoient par la voie du combat judiciaire, III, 162 et suiv.

Incontinence. Ne suit pas les lois de la nature: elle les viole, II, 133 et suiv.

Incontinence publique. Est une suite du luxe, I, 275.

Indemnité. Est due aux particuliers quand on prend sur leurs fonds pour bâtir un édifice public, ou pour faire un grand chemin, III, 85 et suiv.

Indemnité (droit d'). Son utilité. La France lui doit une partie de sa prospérité: il faudroit encore y augmenter ce droit, III, 42 et suiv.

Indes. On s'y trouve très-bien du gouvernement des femmes. Cas où on leur défère la couronne à l'exclusion des hommes, I, 280. Pourquoi les derviches y sont en si grand nombre, II, 76. Extrême lubricité des

femmes indiennes. Causes de ce désordre, II, 110 et suiv. Caractère des différents peuples indiens, II. 196. Pourquoi on n'y a jamais commerce et en n'y commercera jamais qu'avec de l'argent, II, 227 et suiv. et II, 267. Comment et par où le commerce s'y faisoit autrefois, II, 237 et suiv. Pourquoi les navires indiens étoient moins vites que ceux des Grecs et des Romains, II, 267. Comment et par où on y faisoit le commerce après Alexandre, II, 283 et suiv. et II, 306 et suiv. Les anciens les croyoient jointes à l'Afrique par une terre inconnue, et ne regardoient la mer des Indes que comme un lac, II, 291. Leur commerce avec les Romains étoit-il avantageux? II, 306 et suiv. Projets proposés par l'auteur sur le commerce qu'on v pourroit faire, II, 329. Si on y établissoit une religion, il faudroit, quand au nombre des fêtes, se conformer au climat, III, 29. Le dogme de la métémpsycose y est utile: raisons physiques, III, 30. Prêceptes de la religion de ce pays, qui ne pouroient pas être exécutés ailleurs, III, 32. Jalousie que l'on y a pour sa caste. Quels y sont les successeurs à la couronne, III, 68. Pourquoi les mariages entre beau-frère et belle-soeur y sont permis, III, 84. De ce que les femmes s'y brûlent, s'ensuit-il qu'il n'y ait pas de douceur dans le caractère des Indiens? IV, 43.

Indiens. Raisons physiques de la force et de la foiblesse qui se trouvent tout à la fois dans le caractère de ces peuples, II, 73. Font consister le souverain bien dans le repos: raisons physiques de ce système. Les législateurs le doivent combattre, en y établissant des lois toutes pratiques, II, 75. La douceur de leur caractère a produit la douceur de leurs lois. Détail de quelquesunes de ces lois: conséquences qui résultent de cette

douceur pour leurs mariages, III, 84. La croyance où ils sont que les eaux du Gange sanctifient ceux qui meurent sur ses bords, est très-pernicieuse, III, 19. Leur système sur l'immortalité de l'ame. Ce système est cause qu'il n'y a chez eux que les innocents qui souffrent une mort violente, III, 27. Leur religion est mauvaise, en ce qu'elle inspire de l'horreur aux castes les unes pour les autres, et qu'il y a tel Indien qui se croitoit déshonoré s'il mangeoit avec son roi, ibid. et suiv. Raison singulière qui leur fait détester les mahométans, III, 28. Ceux des pays froids ont moins de divertissements que les autres: raisons physiques, III, 29.

Indus. Comment les anciens ont fait usage de ce fleuve pour le commerce, II, 275.

Industrie. Moyens de l'encourager, II, 78. Celle d'une nation vient de sa vanité, II, 195.

Informations. Quand commencèrent à devenir secrètes, III, 202.

Ingénus. Quelles femmes pouvoient épouser à Rome, II, 471.

Injures. Celles qui sont dans les livres ne font nulle impression sur les gens sages, et prouvent seulement que celui qui les a écrites sait dire des injures, IV, 17.

Inquisiteurs. Persécutent les Juiss comme leurs propres ennemis que comme ennemis de la religion, III, 55. Voyez Inquisition.

Inquisiteurs d'état. Leur utilité à Venise, I, 118, 183. Durée de cette magistrature. Comment elle s'exerce, I, 118. Pourquoi il y en a à Venise, I, 354. Moyen de suppléer à cette magistrature despotique, I, 355.

Inquisition: A tort de se plaindre de ce qu'at Japon on fait mourir les chrétiens à petit feu, III, 51. Son injuste cruauté démontrée dans des remontrances adressées aux inquisiteurs d'Espagne et de Portugal, ibid. et suiv. Ne doit pas faire brûler les Juifs parce qu'ils suivent une religion qui leur a été inspirée par leurs pères, que toutes les lois les obligent de regarder comme des dieux sur la terre, III, 51 et suiv. En voulant établir la religion chrétienne par le feu, elle lui a ôté l'avantage qu'elle a sur le mahométisme, qui s'est établi. par le fer, ibid. Fait jouer aux chrétiens le rôle des Dioclétiens, et aux Juiss celui des chrétiens, ibid. Est contraire à la religion de Jésus-Christ, à l'humanité et à la justice, ibid. Il semble qu'elle veut cacher la vérité, en la proposant par des supplices, ibid. Ne doit pas faire brûler les Juifs, parce qu'ils ne veulent pas feindre une abjuration, et profaner nos mystères, ibid. Ne doit pas faire mourir les Juifs, parce qu'ils professent une religion que Dieu leur a donnée, et qu'ils croient qu'il leur donne encore, ibid. Déshonore un siècle éclairé comme le nôtre, et le fera placer par la postérité au nombre des siècles barbares, III, 55. Par qui, comment établie, ce tribunal est insupportable dans toutes sortes de gouvernement, III, 75. Abus injuste de ce tribunal, ibid. Ses lois ont toutes été tirées de celles des Wisigoths, que le clergé avoit rédigées, et que les moines n'ont fait que copier, III, 122. Insinuation. Le droit d'insinuation est funeste aux peuples,

et n'est utile qu'aux traitants, II, 51 et suiv. Institutes. Celles de Justinien donnent une fausse origine de l'esclavage, II, 91 et suiv.

Institutions. Règles que doivent se prescrire ceux qui en voudront faire de nouvelles, I, 155. Il y a des

cas où les institutions singulières peuvent être bonnes, I, 157.

Insulaires. Voyez Isles.

Insulte. Un monarque doit toujours s'en abstenir: preuves par faits, II, 38 et suiv.

Insurrection. Ce que c'étoit, et quel avantage en retiroient les Crétois. On s'en sert en Pologne avec bien moins d'avantage que l'on ne faisoit en Crète, I, 295 et suiv.

Intérêts. Dans quel cas l'état peut diminuer ceux de l'argent qu'il a emprunté: usage qu'il doit faire du profit de cette diminution, I, 367 et suiv. Il est juste que l'argent prêté en produise: si l'intérêt est trop fort, il ruine le commerce; s'il est trop foible, s'il n'est pas du tout permis, l'usure s'introduit, et le commerce est encore ruiné, II, 369 et suivantes. Pourquo: les intérêts maritimes sont plus forts que les autres, II, 370. De ceux qui sont stipulés par contrat, II, 371 et suiv. Voyez Usure.

Interprétation des lois. Dans quel gouvernement peut être laissée aux juges, et dans quel gouvernement elle doit leur être interdite. I. 221.

Intolerance morale. Ce dogme donne beaucoup d'attachement pour une religion qui l'enseigne, III, 35.

In truste. Explication de cette expression, mal entendue par MM. Bignon et du Cange, III, 320.

Irlande. Les moyens qu'on y a employés pour l'établissement d'une manufacture, devroient servir de modèle à tous les autres peuples pour encourager l'industrie, II, 78. État dans lequel l'Angleterre la contient, II, 216.

ISAAO L'ANGE, empereur. Outre la clémence, I, 253.

Ists. C'étoit en son honneur que les Égyptiens épousoient leurs soeurs, III, 82.

Isles. Les peuples qui les habitent sont plus portés à la liberté que ceux du continent, II, 157.

Italie. Sa situation, vers le milieu du règne de Louis XIV, contribua à la grandeur relative de la France, I, 221. Il v a moins de liberté dans ses républiques que dans nos monarchies: pourquoi, I, 354. La multitude des moines v vient de la nature du climat: comment on devroit arrêter le progrès d'un mal si pernicieux, II, 77. La lèpre y étoit avant les croisades: comment elle s'y étoit communiquée: comment on y en arrêta les progrès, II, 82. Pourquoi les navires n'y sont pas si bons qu'ailleurs, II, 268. Son commerce fut ruiné par la découverte du cap de Bonne-Espérance, II, 318. Loi contraire au bien du commerce dans quelques états d'Italie, II, 264. La liberté sans bornes qu'y ont les enfants de se marier à leur goût, y est moins raisonnable qu'ailleurs, II, 389. Étoit pleine de petits peuples, et regorgeoit d'habitants avant les Romains, II, 309. Les hommes et les femmes y sont plutôt stériles que dans le nord, II, 411. L'usage de l'écriture s'y conserva, malgré la barbarie qui le fit perdre par-tout ailleurs: c'est ce qui empêcha les coutumes de prévaloir sur les lois romaines dans les pays de droit écrit, III, 140. L'usage du combat judiciare y fut porté par les Lombards, III, 158. On y suivit le code de Justinien, dès qu'il fut retrouvé, III, 222. Pourquoi ses lois féodales sont différentes de celles de France, III, 274.

Jugements. Comment se prononçoient à Rome, I, 221. Comment se prononcent en Angleterre, ibid. Manières dont ils se forment dans les différents gouvernements,

I, 221 et suiv. Ceux qui sont rendus par le prince sont une source d'abus, I, 224. Ne doivent être, dans un état libre, qu'un texte précis de la loi: inconvénients des jugements arbitraires, I, 352. Détail des différentes espèces de jugements qui étoient en usage à Rome, I, 220 et suiv. Ce que c'étoit que fausser le jugement, III, 178 et suiv. En cas de partage on prononçoit autrefois pour l'accusé, ou pour le débiteur, ou pour le défendeur, III, 183. Quelle en étoit la formule dans les commencements de la monarchie, III, 301 et suivantes. Ne pouvoient jamnis, dans le commencement de la monarchie, être rendus par un homme seul, ibid.

Jugement de la croix. Établi par Charlemagne, limité par Louis le Débonnaire, et aboli par Lothaire, III, 160.

Juger. C'étoit, dans les moeurs de nos pères, la même chose que combattre, III, 184.

Juger (puissance de). Dans les états libres, doit être confiée au peuple avec quelques précautions, I, 223 et 189; ou à des magistrats momentanés, tirés du peuple, I, 355. Peu importe à qui la donner, quand le principe du gouvernement est corrompu, I, 298. Le despote peut se la réserver, I, 224. Le monarque ne doit point se l'attribuer, ibid. Elle doit être donnée, dans une monarchie, aux magistrats exclusivement, I, 228. Motifs qui en doivent exclure les ministres du monarque, ibid. Il n'y a point de liberté dans les états où elle se trouve dans la main qui a la puissance exécutrice et la puissance législative, I, 352. Comment peut être adoucie, ibid. et suiv. Dans quel cas peut être unie au pouvoir législatif, I, 363 et suiv. Juges. A qui cette fonction doit être attribuée dans les différents gouvernements, I, 223 et suivantes. Voyez

Juger (puissance de). La corruption du principe du gouvernement, à Rome, empêcha d'en trouver dans aucun corps qui fussent intègres, I, 297 et suiv. et 389 et suiv. De quels corps doivent être pris dans un état libre. I. 354 et suiv. Doivent, dans un état libre, être de la condition de l'accusé, I, 356. Ne doivent point, dans un état libre, avoir le droit de faire emprisonner un citoyen qui peut répondre de sa personne: exception, ibid. Se battoient, au commencement de la troisième race, contre ceux qui ne s'étoient pas soumis à leurs ordonnances, III, 162. Terminoient les accusations intentées devant eux, en ordonnant aux parties de se battre. III, 16 et suiv. Ouand commencerent à juger seuls, contre l'usage constamment observé dans la monarchie, III, 224 et suiv. N'avoient autrefois d'autre moyen de connoître la vérité, tant dans le droit que dans le fait, que par la voie des enquêtes: comment on a suppléé à une voie si peu sûre, III, 227. Étoient les mêmes personnes que les rathimburges et les échevins, III, 101.

Juges de la question. Ce que c'étoit à Rome, et par qui ils étoient nommés, I, 394.

Juges royaux. Ne pouvoient autrefois entrer dans aucun fief pour y faire aucunes fonctions, III, 312.

Juifs (anciens). Loi qui maintenoit l'égalité entre eux, I, 168. Quel étoit l'objet de leurs lois, I, 351. Leurs lois sur la lèpre étoient tirées de la pratique des Égyptiens, II, 81. Leurs lois sur la lèpre auroient dû nous servir de modèle pour arrêter la communication du mal vénérien, II, 82 et suiv. La férocité de leur caractère a quelquefois obligé Moïse de s'écarter, dans ses lois, de la loi naturelle, II, 112. Comment coux

qui avoient plusieurs femmes devoient se comporter avec elles, II, 127. Étendue et durée de leur commerce, II, 266. Leur religion encourageoit la propagation, II, 416. Pourquoi mirent leurs asyles dans des villes plutôt que dans leurs tabernacles ou dans leurs temples, III, 29 et suiv. Pourquoi avoient consacré une certaine famille au sacerdoce, III, 41. fut une stupidité de leur part de ne pas vouloir se défendre contre leurs ennemis le jour du sabbat, III, 69. Juifs (modernes). Chassés de France sous un faux prétexte, fondé sur la haine publique, II, 10. Pourquoi ont fait seuls le commerce en Europe dans les temps de barbarie: traitements injustes et cruels qu'ils ont essuvés: sont inventeurs des lettres de change, II. 214 et suiv. L'ordonnance qui, en 1745, les chassoit de Moscovie, prouve que cet état ne peut cesser d'être despotique, II, 363. Pourquoi sont si attachés à leur religion, III, 16. Réfutation du raisonnement qu'ils emploient pour persister dans leur aveuglement, III, SI. L'inquisition commet une très-grande injustice en les persécutant, ibid. et III, 54. Les inquisiteurs les persécutent plutôt comme leurs propres ennemis que comme ennemis de la religion, III, 55. La Gaule mézidionale étoit regardée comme leur prostibule: leur puissance empêcha les lois des Wisigoths de s'y établir, III, 135. Traités cruellement par les Wisigoths, III, 256.

Julia (la loi). Avoit rendu le crime de lèse-majesté arbitraire, II, 16.

JULIEN l'apostat. Par une fausse combinaison causa une affreuse famine à Antioche, II, 340 et suiv. On peut, sans se rendre complice de son apostasie, le regarder comme le prince le plus digne de gouverner les hem-

mes, III, 14. A quel motif il attribue la conversion de Constantin, III, 16.

JULIEN (le comte). Son exemple prouve qu'un prince ne doit jamais insulter ses sujets, II, 39. Pourquoi entreprit de perdre sa patrie et son roi, II, 88.

Jurisconsultes romains. Se sont trompés sur l'origine de l'esclavage, II, 91 et suiv.

Jurisdiction civile. C'étoit une des maximes fondamentales de la monarchie française, que cette jurisdiction résidoit toujours sur la même tête que la puissance militaire; et c'est dans ce double service que l'auteur trouve l'origine des justices seigneuriales, III, 299 et suiv.

Jurisdiction ecclésiastique. Nécessaire dans une monarchie, I, 141. Nous sommes redevables de son établissement aux idées de Constantin sur la perfection, II, 415. Ses entreprises sur la jurisdiction laie, III, 218.

Flux et reflux de la jurisdiction ecclésiastique et de la jurisdiction laie, III, 219 et suiv.

Jurisdiction laie. Voyez Jurisdiction ecclésiastique.

Jurisdiction royale. Comment elle recula les bornes de la jurisdiction ecclésiastique et de celle des seigneurs: biens que causa cette révolution, III, 220.

Jurisprudence. Causes de ses variations dans une monatchie: inconvénients de ces variations: remèdes, I, 216. Est-ce cette science ou la théologie qu'il faut traiter dans les livres de jurisprudence? IV, 46.

Jurisprudence française. Consistoit en procédés au commencement de la troisième race, III, 162. Quelle étoit celle du combat judiciaire, III, 169 et suiv. Varioit du temps de saint Louis selon la différente nature des tribunaux, III, 193 et suiv. Comment on en conservoit la mémoire du temps où l'écriture n'étoit point

en usage, In, 202 et suiv. Comment saint Louis en introduisit une uniforme par tout le royaume, III, 217 et suiv. Lorsqu'elle commença à devenir un art, les seigneurs perdirent l'usage d'assembler leurs pairs pour juger, III, 222 et suivantes. Pourquoi l'auteur n'est pas entré dans le détail des changements insensibles qui en ont formé le corps, III, 228 et suivantes.

Jurisprudence romaine. Laquelle, de celle de la république ou de celle des empereurs, étoit en usage en France

du temps de saint Louis, III, 213.

Justice. Ses rapports sont antérieurs aux lois, I, 99 et 100. Les particuliers ne doivent jamais être autorisés à punir eux-mêmes le crime qu'ils dénoncent, II, 24. Les sultans ne l'exercent qu'en l'outrant, III, 98. Précautions que doivent prendre les lois qui permettent de se la faire à soi-même, III, 248. Nos pères entendoient par rendre la justice, protéger le coupable contre la vengeance de l'offensé, III, 310. Ce que nos pères appeloient rendre la justice: ce droit ne pouvoit appartenir qu'à celui qui avoit le fief, à l'exclusion même du roi: pourquoi, III, 312 et suiv.

Justice divine. A deux pactes avec les hommes, III, 76. Justice humaine. N'a qu'un pacte avec les hommes, ibid. Justices seigneuriales. Sont nécessaires dans une monatchie, I, 120. De qui ces tribunaux étoient composés: comment on appeloit des jugements qui s'y rendoient, III, 178 et suivantes. De quelque qualité que fussent les seigneurs, ils jugeoient en dernier ressort, sous la seconde race, toutes les matières qui étoient de leur compétence: quelle étoit cette compétence, III, 186 et suiv. Ne ressortissoient point aux missi dominici, III, 187. Pourquoi n'avoient pas toutes, du tempa de saint Louis, la même jurisprudence, III, 196. L'auteur

en trouve l'origine dans le double service dont les vassaux étoient tenus dans les commencements de la monarchie, III, 299 et suivantes. L'auteur, pour nous conduire comme par la main à leur origine, entre dans le détail de la nature de celles qui étoient en usage chez les Germains, et chez les peuples sortis de la Germanie pour conquérir l'empire romain, ibid. et suiv. Ce qu'on appeloit ainsi du temps de nos pères, III. 310. D'où vient le principe qui dit qu'elles sont patrimoniales en France, III, 314. Ne tirent point leur origine des affranchissements que les rois et les seigneurs firent de leurs serfs, ni de l'usurpation des seigneurs sur les droits de la couronne: preuves, ibid. et suiv. et III, 319 et suiv. Comment et dans quel temps les églises commencèrent à en posséder, III, 315 et suiv. Étoient établies avant la fin de la seconde race, III, 219 et suivantes. Où trouve-t-on la preuve, au défaut des contrats originaires de concession, qu'elles étoient originairement attachées aux fiefs? III. 122.

JUSTINIEN. Maux qu'il causa à l'empire en faisant la fonction de juge, I, 227. Pourquoi le tribunal qu'il établit chez les Laziens leur parut insupportable, II, 189. Coup qu'il porta à la propagation, II, 412. A-t-il raison d'appeler barbare le droit qu'ont les mâles de succéder au préjudice des filles? III, 65 et suiv. En permettant au mari de reprendre sa femme condamnée pour adultère, songea plus à la religion qu'à la pureté des mœurs, III, 72. Avoit trop en vue l'indissolubilité du mariage, en abrogeant une loi de Constantin touchant celui des femmes qui se remarient pendant l'absence de leur mari, dont elles n'ont point de nouvelles, ibid. et suiv. En permettant le divorce pour entrer en religion, s'éloigneit entièrement des principes

des lois civiles, III, 73. S'est trompé sur la nature des testaments per es et libram, III, 105 a. Contre l'esprit de toutes les anciennes lois, accorda aux mères la succession de leurs enfants, III, 102. Ota jusqu'au moindre vestige du droit ancien touchant les successions: il crut suivre la nature, et se trompa, en écartant ce qu'il appela les embarras de l'ancienne jurisprudence, III, 116 et suivantes. Temps de la publication de son code, III, 222. Comment son droit fut apporté en France: autorité qu'on lui attribua dans les différentes provinces, III, 434 et suiv. Époques de la découverte de son Digeste: ce qui en résulta: changements qu'il opéra dans les tribunaux, ibid. Loi inutile de ce prince, III, 252. Sa compilation n'est pas faite avec assez de choix, III, 257.

## K.

Kan DES TARTARES. Comment il est proclamé: ce qu'il devient quand il est vaincu, II, 168'a.

Kur. C'est le seul fleuve en Perse qui soit navigable,

III, 34

## L.

Lacedémons. Sur quel original les lois de cette république avoient été copiées, I, 153. La sagesse de ses lois la mit en état de résister aux Macédoniens plus long-temps que les autres villes de la Grèce, ibid. On y pouvoit épouser sa sœur utérine, et non sa sœur consanguine, I, 168 et suiv. Tous les vicillards y étoient censeurs, I, 176. Différence essentielle entre cette république et celle d'Athènes, quant à la subordination aux magistrats, I, 177. Les éphores y maintenoient tous les états dans l'égalité, ibid. Vice essentiel dans la constitution de cette république, I, 120.

Ne subsista long-temps que parce qu'elle n'étendit poins son territoire, I, 302. Quel étoit l'objet de son gouvernement, I, 351. C'étoit une république que les anciens prenoient pour une monarchie, I, 372. C'est le seul état où deux rois aient été supportables, I, 373. Excès de liberté et d'esclavage en même temps dans cette république, I, 400. Pourquoi ils n'augmentèrent jamais les tributs qu'ils levoient sur les Élotes, II, 46. Pourquoi les esclaves y ébranlèrent le gouvernement, II, 108 et suiv. État injuste et cruel des esclaves dans cette république, I, 112. Pourquoi l'aristocratie s'y établit plutôt qu'à Athènes, II, 154. Les mœurs y donnoient le ton, II, 192. Les magistrats seuls y régloient les mariages, II, 388. Les ordres du magistrat y étoient totalement absolus, III, 240. L'igno. minie y étoit le plus grand des malheurs, et la foiblesse le plus grand des crimes, ibid. On y exerçoit les enfants au larcin; et l'on ne punissoit que ceux qui se laissoient surprendre en flagrant délit, III, 246. Ses usages sur le vol avoient été tirés de la Grèce, et furent la source des lois romaines sur la même matière, ihid, Ses lois sur le vol étoient bonnes pour elle, et ne valoient rien ailleurs, II, 247.

Lacédémoniens. Leur humeur et leur caractère étolent, opposés à ceux des Athéniens, II, 194. Ce n'étoit pas pour invoquer la Peur que ce peuple belliqueux lui avoit élevé un autel, II, 6.

Lamas. Comment justifient la loi qui chez eux permet à une femme d'avoir plusieurs maris, II, 124.

LAOCKIUM. Sa doctrine entraîne trop dans la vie contemplative, III, 15 a.

Larcin. Pourquoi on exerçoit les enfants de Lacédémone à ce crime, III, 246.



Latins. Qui étoient ceux que l'on nommoit ains: à Rome, II, 376.

Law. Bouleversement que son ignorance pensa causer, I, 122. Son système fit diminuer le prix de l'argent, II, 338 d. Danger de son système, II, 356 et suiv. La loi par laquelle il défendit d'avoir chez soi au-delà d'une certaine somme en argent, étoit injuste et funeste. Celle de César, qui portoit la même défense, étoit juste et sage, III, 237.

Laziens. Pourquoi le tribunal que Justinien établit chez eux leur parut insupportable, II, 189.

Législateurs. En quoi les plus grands se sont principalement signalés, I, 112. Doivent conformer leurs lois au principe du gouvernement, I, 162 et suiv. Ce qu'ils doivent avoir principalement en vue, I, 231. Suites funestes de leur dureté, I, 236. Comment doivent ramener les esprits d'un peuple que des peines trop rigoureuses ont rendu atroce, I, 238. Comment doivent user des peines pécuniaires et des peines corporelles, I, 249. Ont plus besoin de sagesse dans les ways chauds, et sur-tout aux Indes, que dans nos climats. H. 74. Les mauvais sont ceux qui ont favorisé le vice du climat; les bons ceux qui ont lutté contre le climat, II, 75. Belle règle qu'ils doivent suivre, II, 111. Doivent forcer la nature du climat, quand il viole la loi naturelle des deux sexes, I, 133. Doivent se conformer à l'esprit d'une nation, quand il n'est pas "contraire à l'esprit du gouvernement, II, 193. Ne doivent point ignorer la différence qui se trouve entre les vices moraux et les vices politiques, II, 198. Règles qu'ils doivent se prescrire pour un état despotiqué, II, 199. Comment quelques-uns ont confondu les principes qui gouvernent les hommes, II, 203 et suiv,

Devroient prendre Solon pour modèle, II, 211. Dolvent, par rapport à la propagation, régler leurs vues sur le climat, II, 396. Sont obligés de faire des lois qui combattent les sentiments naturels même, III, 112. Comment doivent introduire les lois utiles qui choquent les préjugés et les usages généraux, III, 214. De quel esprit doivent être animés, III, 233. Leurs lois se sentent toujours de leurs passions et de leurs préjugés, III, 258. Où ont-ils appris ce qu'il faut prescrire pour gouverner les sociétés avec équité? IV, 217

Législateurs romains. Sur quelles maximes ils réglèrent l'usure après la destruction de la république, Il, 379 et suiv.

Législatif (corps). Doit-il être long-temps sans être assemblé? I, 360. Doit-il être toujours assemblé? I, 361. Doit-il avoir la faculté de s'assembler lui-même? ibid. et suiv. Quel doit être son pouvoir vis-à-vis de la puissance exécutrice, I, 362 et suivantes.

Legislative (puissance). Voyez Puissance législative. Legs. Pourquoi la loi voconienne y mit des bornes, III, 108.

LÉPIDUS. L'injustice de ce triumvir est une grande preuve de l'injustice des Romains de son temps, II, 27.

Lepre. Dans quel pays elle s'est étendue, II, 81.

Lepreux. Étoient morts civilement par la loi des Lombards, II, 82.

Lese-majesté (crime de). Précaution que l'on doit apporter dans la punition de ce crime, II, 12 et suiv. Lorsqu'il est vague, le gouvernement dégénère en despotisme, II, 13. C'est un abus atroce de qualifier ainsi les actions qui ne le sont pas. Tyrannie monstrueuse exercée par les empereurs romains sous prétexte de ce crime, ibid. et suiv. N'avoit point lieu sous les bons

empereurs quand il n'étoit pas direct, II, 15 et suiv. Ce que c'est proprement, suivant Ulpien, II, 16. Les pensées ne doivent point être regardées comme faisant partie de ce crime, II, 17. Ni les paroles indiscrètes, ibid. et suiv. Quand et dans quels gouvernements les écrits doivent être regardés comme crime de lèsemajesté, II, 20 et suivantes. Calomnie dans ce crime, II, 24. Il est dangereux de le trop punir dans une république, II, 25.

Lettres anonymes. Sont odieuses, et ne méritent attention que quand il s'agit du salut du prince, II, 34.

Lettres-de-change. Époque et auteurs de leur etablissement, II, 316 et suiv. C'est à elles que nous sommes redevables de la modération des gouvernements d'aujourd'hui, et de l'anéantissement du machiavé-lisme, ibid. Ont arraché le commerce des bras de la mauvaise foi, pour le faire rentrer dans le sein de la probité, ibid.

Lettres de grace. Leur utilité dans une monarchie, I,

Leudes. Nos premiers historiens nomment ainsi ce que nous appelons vassaux: leur origine, III, 292 et suiv. Il paroit, par tout ce qu'en dit l'auteur, que ce mot étoit proprement dit des vassaux du roi, ibid. et suiv. Par qui étoient menés à la guerre, et qui ils y menoient, III, 296 et suiv. Pourquoi leurs arrière-vassaux n'étoient pas menés à la guerre par les comtes, III, 299. Étoient des comtes dans leurs seigneuries, III, 300. Vovez Vassaux.

Lévitique. Nous avons conservé ses dispositions sur les biens du clergé, excepté celles qui mettent des bornes à ces biens, III, 43.

LEUVIGILDE. Corrigéa les lois des Wisigoths, III,

Libelles. Voyez Ecrits.

Liberté. Chacun a attaché à ce mot l'idée qu'il a tirée du gouvernement dans lequel il vit, I, 348 et suiv. On a vu quelquefois confondre la liberté du peuple avec sa puissance, I, 350. Juste idée que l'on doit se faire de la liberté, ibid. et III, 92. On ne doit pas la confondre avec l'indépendance, I, 350. Elle ne réside pas plus essentiellement dans les républiques qu'ailleurs, ibid. Constitution du gouvernement unique qui peut l'établir et la maintenir, I, 351 et suiv. Elle est plus ou moins étendue, suivant l'objet particulier que chaque état se propose, ibid. Existe principalement en Angleterre, I, 352 et suiv. Il n'y en a point dans les états où la puissance législative et la puissance exécutrice sont dans la même main, I, 353. Il n'y en a point où la puissance de juger est réunie à la législative et à l'exécutrice, ibid. et suiv. Ce qui la forme, dans son rapport avec la constitution de l'état. II. 1. Considérée dans le rapport qu'elle a avec le citoyen: en quoi elle consiste, ibid. Sur quoi est principalement fondée, II, 2. Un homme qui, dans un pays où l'on suit les meilleures lois criminelles possibles, est condamné à être pendu, et doit l'être le lendemain, est plus libre qu'un pacha ne l'est en Turquie, II. 3. Est favorisée par la nature des peines et leur proportion, II, 4 et suiv. Comment on en suspend l'usage dans une république, II, 28. On doit quelquefois, même dans les états les plus libres, jeter un voile dessus, II, 29. Des choses qui l'attaquent dans la monarchie, II, 32 et suiv. Ses rapports avec la levée des tributs et la grandeur des revenus publics, II, 43 et suiv. et II, 55 et suiv. Est mortellement attaquée en France par la façon dont on y lève les

impôts sur les boissons, II, 50. L'impôt qui lui est le plus naturel, est celui sur les marchandises, II, 57 Quand on en abuse pour rendre les tributs excessifs, elle dégénère en servitude; et l'on est obligé de diminuer les tributs, II, 58 et suiv. Causes physiques qui font qu'il y en a plus en Europe que dans toutes les autres parties du monde, II, 142 et suiv. Se conserve mieux dans les montagnes qu'ailleurs, II, 154-Les terres sont cultivées en raison de la liberté, et non de la fertilité. II. 155 et suiv. Se maintient mieux dans les isles que dans le continent, II, 157. Convient dans les pays formés par l'industrie des hommes, II. 158. Celle dont jouissent les peuples qui ne cultivent point les terres est très-grande, II, 164 et 186. Les Tartares sont une exception à la règle précédente: pourquoi: II, 167. Est très-grande chez les peuples qui n'ont pas l'usage de la monnoie, II; 166. Exception à la règle précédente, II, 167. De celle dont jouissent les Arabes, ibid. Est quelquefois insupportable aux peuples qui ne sont pas accoutumés à en jouir: causes et exemples de cette bizarrerie, II, 190. Est une partie des coutumes du peuple libre, II, 216. Effets bizarres et utiles qu'elle produit en Angleterre, II, 217. Facultés que doivent avoir ceux qui en jouissent. II, 220. Celle des Anglais se soutient quelquefois par les emprunts de la nation, ibid. et suiv. s'accommode guère de la politesse, II, 227, Rend superbes les nations qui en jouissent; les autres ne sont que vaines, II, 229. Ne rend pas les historiens plus véridiques que l'esclavage: pourquoi, II, 230. naturelle aux peuples du nord, qui ont besoinede beaucoup d'activité et d'industrie pour se procurer les biens que la nature leur refuse; elle est comme insupportable qu'ils n'ont besoin, II, 259. Est acquise aux hommes par les lois politiques: conséquences qui en résultent, III, 84 et suiv. On ne doit point décider par ces lois ce qui ne doit l'être que par celles qui concernent la propriété: conséquence de ce principe, ibid. Dans les commencements de la monarchie, les questions sur la liberté des particuliers ne pouvoient être jugées que dans les placites du comte, et non dans ceux de ses officiers, III, 299.

Liberté civile. Époque de sa naissance à Rome, II, 31 et suiv.

Liberté de sortir du royaume. Devroit être accordée à tous les sujets d'un état despotique, II, 41.

Liberté d'un citoyen. En quoi elle consiste, I, 353, et II, 2. Il faut quelquesois priver un citoyen de sa liberté pour conserver celle de tous. Cela ne se doit faire que par une loi particulière et authentique: exemple tiré de l'Angleterre, II, 28. Lois qui y sont favorables dans la république, ibid. et suiv. Un citoyen ne la peut pas vendre pour devenir esclave d'un autre, II, 92.

Liberté du commergant. Est fort gênée dans les états libres, et fort étendue dans ceux où le pouvoir est absolu; et vice versà, II, 243.

Liberté du commerce. Est fort limitée dans les états où le pouvoir est absolu, et fort libre dans les autres; et vice versa: pourquoi, II, 243.

Liberté philosophique. En quoi elle consiste, II, 2.

Liberté politique. En quoi elle consiste, ibid. Époque de sa naissance à Rome; II, 31.

Libre arbitre. Une religion qui admet ce dogme a besoin d'être soutenue par des lois moins austères qu'une autre, III, 17.

Lieusenant. Celui du juge représente les anciens prud'hommes, qu'il étoit obligé de consulter autrefois, III, 222 et suiv.

Ligne de démarcation. Par qui et pourquoi établie. N'a pas eu lieu, II, 319.

Lods et ventes. Origine de ce droit, III, 420.

Lor. Ce mot est celui pour lequel tout l'ouvrage a été composé. Il y est donc présenté sous un très-grand nombre de faces et sous un très grand nombre de rapports. On le trouvera ici divisé en autant de classes que l'on a pu appercevoir de différentes faces principales. Toutes ces classes sont rangées alphabétiquement dans l'ordre qui shit: Boi Acilia. Loi de Gondebaud. Loi de Valentinien. Loi des douze tables. Loi du talion. Loi gabinienne. Loi oppienne. Loi pappienne. Loi Porcia. Loi salique. Loi valerienne. Loi voconienne. Lois (ce mot pris dans sa signification générique). Lois agraires. Lois barbares. Lois civiles. Lois civiles des Français. Lois civiles sur les fiefs. Lois (clergé). Lois (climat). Lois (commerce). Lois (conspiration). Lois corncliennes. Lois criminelles. Lois d'Angleterre. Lois de Crete. Lois de la Grèce. Lois de la morale. Lois de l'éducation. Lois de Lycurgue. Lois de Moise. Lois de Pen. Lois de Platon. Lois des Bavarois. Lois des Bourguignons. Lois des Lombards. Lois (despotisme). Lois des Saxons. Lois des Wisigoths. Lois divines, Lois domestiques, Lois · du mouvement. Lois (égalité). Lois (esclavage). Lois (Espagne). Lois féodales. Lois (France). Lois humaines. Lois (Japon). Lois juliennes. Lois (liberté). Lois (mariage). Lois (moeurs). Lois (monarchie). Lois (monnoie). Lois naturelles. Lois (orient). Lois politiques. Lois pqsitives. Lois (republique). Lois (religion). Lois ripuaires. Lois romaines. Lois sacrées. Lois (sobriété). Lois somptuaires. Lois (suicide). Lois (terrain).

Loi Acilia. Les circonstances où elle a été rendue en font une des plus sages lois qu'il y ait, I, 241.

Loi de Gondebaud. Quel en étoit le caractère, l'objet, III, 129.

Loi de Valentinien permettant la polygamie dans l'empire: pourquoi ne réussit pas, II, 121.

Loi des douze tables. Pourquoi imposoit des peines trop sévères, I, 242. Dans quel cas admettoit la loi du talion, I, 250. Changement sage qu'elle apporta dans le pouvoir de juger à Rome, I, 192. Ne contenoit aucune disposition touchant les usures. II. 374 et suivantes. A qui elle déféroit la succession, III, 101. Pourquoi permettoit à un testateur de se choisir tel citoven qu'il jugeoit à propos pour héritier, contre toutes les précautions que l'on avoit prises pour empécher les biens d'une famille de passer dans une autre, III, 103. Est-il vrai qu'elle ait autorisé le créancier à couper par morceaux le débiteur insolvable? III, 234. La différence qu'elle mettoit entre le voleur manifeste et le voleur non manifeste, n'avoit aucune liaison avec les autres lois civiles des Romains: d'où cette disposition avoit été tirée, III, 245 et suiv. Comment avoit ratifié la disposition par laquelle elle permettoit de tuer un voleur qui se mettoit en défense, III. 248. Est un modèle de précision, III, 249.

Loi du talion. Voyez Talion.

Loi gabinienne. Ce que c'étoit, II, 376.

Loi oppinienne. Pourquoi Caton fit des efforts pour la faire recevoir. Quel étoit le but de cette loi, III, 108.

Loi pappienne. Ses dispositions touchant les mariages, III, 78. Dans quel temps, par qui et dans quelle vue elle fut faite, III, 114 et suin. Loi Porcia. Comment rendit sans application celles qui avoient fixé des peines, I, 243.

Loi salique. Origine et explication de celle que nous nommons ainsi, II, 171 et suiv. Disposition de cette loi touchant les successions, ibid. N'a jamais eu pour objet la préférence d'un sexe sur un autre, ni la perpétuité de la famille, du nom, etc. Elle n'étoit qu'économique: preuves tirées du texte même de cette loi, II, 173 et suiv. Ordre qu'elle avoit établi dans les successions: elle n'exclut pas indistinctement les filles de la terre salique. II. 174 et suiv. S'explique par celles des Francs ripuaires et des Saxons, II, 176 et suiv. C'est elle qui a affecté la couronne aux males exclusivement, II, 178. C'est en vertu de sa disposition que tous les frères succédoient également à la couronne, II, 179. Elle ne put être rédigée qu'après que les Francs furent sortis de la Germanie, leur pays, III, 118. Les rois de la première race en retranchérent ce qui ne pouvoit s'accorder avec le christianisme, et en laissèrent subsister tout le fond. HI, 120. Le clergé n'y a point mis la main, comme aux autres lois barbares, et elle n'a point admis de peines corporelles, III, 120. Différence capitale entre elle et celles des Wisigoths et des Bourguignons, III, 124 et suiv. 145 et suiv. Tarif des sommes qu'elle imposoit pour la punition des crimes. Distinctions affligeantes qu'elle mettoit à cet égard entre les Francs et les Romains, III, 163. Pourquoi acquit-elle une autorité presque. générale dans le pays des Francs, tandis que le droit romain s'y perdit peu à peu? III, 127 et suiv. N'avoit point lieu en Bourgogne: preuves, III, 129. fut jamais reçue dans le pays de l'établissement des Goths, III, 130. Comment cessa d'être en usage

chez les Français, III, 136 et suiv. On y ajouta plusieurs capitulaires, III, 139. Étoit personnelle seulement, ou territoriale seulement, ou l'un et l'autre à la fois, suivant les circonstances; et c'est cette variation qui est la source de nos coutumes. III. 142 et N'admit point l'usage des preuves négatives, III, 145 et suivantes. Exception à ce qui vient d'être dit, III, 146 et suiv! N'admit point la preuve par le combat judiciaire, ibid. et suiv. Admettoit la preuve par l'eau bouillante: tempérament dont elle usoit pour adoucir la rigueur de cette cruelle épreuve, III, 149. Pourquoi tomba dans l'oubli, III, 161 et suiv. Combien adjugeoit de composition à celui à qui on avoit reproché d'avoir laissé son bouclier: réformée à cet egard par Charlemagne, III, 166. Appelle hommes qui sont sous la foi du roi, ce que nous appelons vassaux, III, 292.

Loi valérienne. Quelle en fut l'occasion; ce qu'elle contenoit, I, 391.

Loi voconienne. Étoit-ce une injustice dans cette loi de ne pas permettre d'instituer une femme héritière, pas même sa fille unique? III, 65. Dans quel temps et à quelle occasion fut faite: éclaircissement sur cette loi, III, 107 et suivantes. Comment on trouva dans les formes judiciaires le moyen de l'éluder, III, 108 et suiv. Sacrifioit le citoyen et l'homme, et ne s'occupoit que de la république, III, 112 et suiv. Cas où la loi pappienne en fit cesser la prohibition en faveur de la propagation, III, 113 et suiv. Par quels degrés on parvint à l'abolir tout-à-fait, III, 115 et suiv.

Lois. Leur définition, I, 97, 98, 99. Tous les êtres ont des lois relatives à leur nature; ce qui prouve l'absurdité de la fatalité imaginée par les matérialistes, ibid.

Dérivent de la raison primitive, I, 98. Celles de la création sont les mêmes que celles de la conservation, ibid. Entre celles qui gouvernent les êtres intelligents. il y en a qui sont éternelles: qui elles sont, ibid. et suiv. La loi qui prescrit de se conformer à celles de la société dans laquelle on vit, est antérieure à la loi positive, I, 99. Sont suivies plus constamment par le monde physique que par le monde intelligent: pourquoi, ibid. Considérées dans le rapport que les peuples ont entre eux, forment le droit des gens; dans le rapport qu'ont ceux qui gouvernent avec ceux qui sont gouvernés, forment le droit politique; dans le rapport que tous les citoyens ont entre eux, forment le droit civil, I, 97. Les rapports qu'elles ont entre elles, I, 105 et suiv. Leur rapport avec la force défensive, I, 317 et suiv. — avec la force offensive, I, 323 et suiv. verses sortes de celles qui gouvernent les hommes: 1. le droit naturel; 2, le droit divin; 3, le droit ecclésiastique ou canonique; 4, le droit des gens; 5, le droit politique général; 6, le droit politique particulier: 7. le droit de conquête; 8, le droit civil; 0, le droit domestique. C'est dans ces diverses classes qu'il faut trouver les rapports que les lois doivent avoir avec l'ordre des choses sur lesquelles elles statuent, III, 58 et 100. Les êtres intelligents ne suivent pas toujours les leurs, III, 81. LE SALUT DU PEUPLE EST LA SU-PRÊME LOI. Conséquences qui découlent de cette maxime, III, 95. Le nouvelliste ecclésiastique a donné dans une grande absurdité en crovant trouver dans la définition des lois, telle que l'auteur la donne, la preuve qu'il est spinosiste; tandis que cette définition même, et ce qui suit, détruit le système de Spinosa, IV , 4 es suivi.

Lois agraires. Sont utiles dans la démocratie, I, 257.

Au défaut d'arts, sont utiles à la propagation, II, 394.

Pourquoi Cicéron les regardoit comme funestes, III,

85. Par qui faites à Rome, III, 100. Pourquoi le
peuple ne cessa de les demander à Rome tous les deux

ans, III, 104.

Lois barbares. Doivent servir de modèle aux conquérants, I, 327. Quand et par qui furent rédigées celles des Saliens, Ripuaires, Bavarois, Allemands, Thuringiens, Frisons, Saxons, Wisigoths, Bourguignons et Lombards: simplicité admirable de celles des six premiers de ces peuples: causes de cette simplicité: pourquoi celles de quatre autres n'en eurent pas tant, III, 118 et suivantes. N'étoient point attachées à un certain territoire; elles étoient toutes personnelles: pourquoi, III. 122 et suivantes. Comment on leur substitua les coutumes, III, 140 et suiv. En quoi différoient de la loi salique, III, 145 et suiv. Celles qui concernoient les crimes ne pouvoient convenir qu'à des peuples simples, et qui avoient une certaine candeur, ibid. Admettoient toutes, excepté la loi salique, la preuve par le combat singulier, ibid. et suivantes. On y trouve des énigmes à chaque pas, III, 163. Les peines qu'elles infligeoient aux criminels étoient toutes pécuniaires. et ne demandoient point de partie publique, III, 206 et suivantes. Pourquoi roulent presque toutes sur les troupeaux, III, 265. Pourquoi sont écrites en latin: pourquoi en y donne aux mots latins un sens qu'ils n'avoient pas originairement: pourquoi on en a forgé de nouveaux, III, 285: Pourquoi ont fixé le prix des compositions: ce prix est réglé avec une précision et une sagesse admirables, III, 304 et suiv.

Lois civiles. Celles d'une nation, peuvent difficilement

convenir à une autre, I, 106. Doivent être propres au peuple pour qui elles sont faites, et relatives au principe et à la nature de son gouvernement, au physique et au climat du pays, aux mœurs, aux inclinations et à la religion des habitants, I, 126, 162, et 178. Pourquoi l'auteur n'a point séparé les lois civiles des lois politiques, I, 106. Qui sont celles qui dérivent de la nature du gouvernement, I, 108 et suiv. Où doivent être déposées dans une monarchie, I, 123, · La noblesse et le conseil du prince sont incapables de ce dépôt, I, 123. Doivent être relatives, tant au principe qu'à la nature du gouvernement, I, 126. Doivent remédier aux abus qui peuvent résulter de la nature du gouvernement, I, 187. Différent degrés de simplicité qu'elles doivent avoir dans les différents gouvernements, I, 214. Dans quel gouvernement et dans quel cas on en doit suivre le texte précis dans les jugements, I, 220. A force d'être sévères, elles deviennent impuissantes: exemple tiré du Japon. I. 238 et suiv. Dans quel cas et pourquoi elles donnent leur confiance aux hommes, I, 248. Peuvent régler ce qu'on doit aux autres, et non tout ce qu'on se doit à soi-même, I, 271. Sont tout à la fois clairvoyantes et aveugles: quand et par qui leur rigidité doit être modérée, I, 364. Les prétextes spécieux que l'on emploie pour faire paroître justes celles qui sont les plus injustes, sont la preuve de la dépravation d'une nation, II, 28. Doivent être différentes chez les différents peuples, suivant qu'ils sont plus ou moins communicatifs, II, 79 et 80. De celles des peuples qui ne cultivent point les terres, II, 162 et suiv. Celles des peuples qui n'ont point l'usage de la monnoie, II, 165. Celles des Tartares au sujet des successions. ΙΙ.

II. 170. Ouelle est celle des Germains, d'où l'on a tiré ce que nous appelons la loi salique, II, 171 et suiv. Considérées dans le rapport qu'elles ont avec les principes qui forment l'esprit général, les mœurs et les manières d'une nation, II, 189 et 216. Combien, pour les meilleures lois, il est nécessaire que les esprits soient préparés, II, 189. Gouvernent les hommes, concurremment avec le climat, les mœurs, etc. de là naît l'esprit général d'une nation, II, 192. Différences entre leurs effets et ceux des mœurs, II, 199. Ce que c'est. II, 200. Ce n'est point par leur moyen que l'on doit changer les mœurs et les manières d'une nation, ibid. et suiv. Différences entre les lois et les mœurs, II. 203. Ce ne sont point les lois qui ont établi les mœurs. ibid. et suiv. Comment doivent être relatives aux mœurs et aux manières, II, 211. Comment peuvent contribuer à former les mœurs, les manières et le caractère d'une nation, II, 216 et suiv. Considérées dans le rapport qu'elles ont avec le nombre des habitants, II, 427. Celles qui font regarder comme nécessaire ce qui est indifférent, font regarder comme indifférent ce qui est nécessaire, III, 17. Sont quelquefois obligées de défendre les mœurs contre la religion, III, 25. Rapport qu'elles doivent avoir avec l'ordre des choses sur lesquelles elles statuent, III, 58. 98. Ne doivent point être contraires à la loi naturelle: exemples, III, 61 et suiv. Règlent seules les successions et le partage des biens, III, 65 et suiv. Seules, avec les lois politiques, décident, dans les monarchies purement électives, dans quels cas la raison veut que la couronne soit déférée aux enfants ou à d'autres, III, 67. Seules, avec les lois politiques, règlent les droits des bâtards, III, 68. Leur objet, III, 71,

Dans quel cas doivent être suivies lorsqu'elles permettent, plutôt que celles de la religion qui défendent, III. 74. Cas où elles dépendent des mœurs et des manières, III, 82. Leurs défenses sont accidentelles. ibid. Les hommes leur ont sacrifié la communauté naturelle des biens: conséquences qui en résultent. III, 84 et surv. Sont le palladium de la propriété, III, 85. Il est absurde de réclamer celle de quelque peuple que ce soit, quand il s'agit de régler la succession à la couronne, III, 87 et suiv. Il faut examiner si celles qui paroissent se contredire sont du même ordre, III, 90. Ne doivent pas décider les choses qui sont du ressort des lois domestiques, III, 91. Ne doivent pas décider les choses qui dépendent du droit des gens, III, 92. On est libre quand c'est elles qui gouvernent, ibid. Leur puissance et leur autorité ne sont pas la même chose, III, 97. Il y en a d'un ordre particulier, qui sont celles de la police, ibid. Il ne faut pas confondre leur violation avec celle de la simple police, ibid. Il n'est pas impossible qu'elles n'obtiennent une grande partie de leur objet, quand elles sont telles qu'elles ne forcent que les honnétes gens à les éluder, III, 112 et suiv. De la manière de les composer, III, 233 et 258. Celles qui paroissent s'éloigner des vues du législateur, y sont souvent conformes, III, 234. De celles qui choquent les vues du législateur, III, 235 et suivantes. Exemple d'une loi qui est en contradiction avec elle-même, III, 236. Cesses qui paroissent les mêmes n'ont pas toujours le même effet ni le même motif, III, 237 et suiv. Nécessité de les bien composer, III, 238. Celles qui paroissent contraires dérivent quelquefois du même esprit, III, 241. De quelle manière celles qui sont diverses peuvent être comparées, III, 242. Celles qui paroissent les mêmes sont quelquefois réellement différentes, III, 243. Ne doivent point être séparées de l'objet pour lequel elles sont faites, III, 245. Dépendent des lois politiques: pourquoi, III, 247. Ne doivent point être séparées des circonstances dans lesquelles elles ont été faites, ibid. Il est bon quelquefois qu'elles se corrigent elles-mêmes, III, 248. tions que doivent apporter celles qui permettent de se faire justice à soi-même, ibid. Comment doivent être composées, quant au style et quant au fond des choses, III, 249 et suiv. Leur présomption vaut mieux que celle de l'homme, III, 254. On n'en doit point faire d'inutiles: exemple tiré de la loi Falcidie, III. 255. C'est une mauvaise manière de les faire par des rescripts, comme faisoient les empereurs romains: pourquoi, III, 256. Est-il nécessaire qu'elles soient uniformes dans un état? III, 257. Se sentent toujours des passions et des préjugés du législateur, III

Lois civiles des Français. Leur origine et leurs révolutions, III, 118.

Lois civiles sur les fiefs. Leur origine, III, 425.

Lois (clergé). Bornes qu'elles doivent mettre aux richesses du clergé, III, 43.

Lois (climat). Leur rapport avec la nature du climat, I, 67 et 86. Doivent exciter les hommes à la culture des terres dans les climats chauds: pourquoi, II, 76. De celles qui ont rapport aux maladies du climat, II, 81 et suivantes. La confiance qu'elles ont dans le peuple est différente selon les climats, II, 88 et suivantes. Comment celles de l'esclavage civil ont du rapport avec la nature du climat, II, 90 et suiv.

Lois (commerce). Des lois considérées dans le rapport qu'elles ont avec le commerce, considéré dans sa nature et ses distinctions, II, 231, 254. De celles qui emportent la confiscation de la marchandise, II, 245. De celles qui établissent la sûreté du commerce, II, 246 et suiv. Des lois, dans le rapport qu'elles ont avec le commerce, considéré dans les révolutions qu'il a eues dans le monde, II, 257, 329. Des lois de commerce aux Indes, II, 318 et suivantes. Lois fondamentales du commerce de l'Europe, II, 319 et suivantes.

Lois (conspiration). Précautions que l'on doit apporter dans les lois qui regardent la révélation des conspirations, II, 25.

Lois cornéliennes. Leur auteur, leur cruauté, leurs motifs, I, 243 et suiv.

Lois criminelles. Les différents degrés de simplicité qu'elles doivent avoir dans les différents gouvernements, I, 218 et suiv. Combien on a été de temps à les perfectionner; combien elles étoient imparfaites à Cumes, à Rome sous les premiers rois, en France sous les premiers rois, II, 2. ·La liberté du citoyen dépend principalement de leur bonté, ibid. Un homme qui, dans un état où l'on suit les meilleures lois criminelles qui soient possibles, est condamné à être pendu, et doit l'être le lendemain, est plus libre qu'un bacha en Turquie, II, 3. Comment on peut parvenir à faire les meilleures qu'il soit possible, ibid. Doivent tirer chaque peine de la nature du crime, II, 4 et suiv. Ne doivent punir que les actions extérieures, II, 17. Le criminel qu'elles font mourir ne peut réclamer contre elles, puisque c'est parce qu'elles le font mourir qu'elles lui ont sauvé la vie à tous les instants, II, 93. En fait de religion, les lois criminelles n'ont d'effet que comme destruction, III. co.

Celle qui permet aux enfants d'accuser leur père de vol ou d'adultère, est contraîre à la nature, III, 63. Celles qui sont les plus cruelles peuvent-elles être les meilleures? III, 234.

Lois d'Angleterre. Ont été produites en partie par le climat, II, 216.

Voyez Angleterre.

Lois de Crète. Sont l'original sur lequel on a copié celles de Lacédémone, I, 152.

Lois de la Grèce. Celles de Minos, de Lycurgue et de Platon, ne peuvent subsister que dans un petit état, I, 156. Ont puni, ainsi que les lois romaines, l'homicide de soi-même, sans avoir le même objet, III, 239 et suiv. Source de plusieurs lois abominables de la Grèce, III, 247.

Lois de la morale. Sont bien moins observées que les lois physiques, I, 99. Quel en est le principal effet, I, 100.

Lois de l'éducation. Doivent être relatives aux principes du gouvernement, I, 143 et suiv.

Lois de Lycurgue. Leurs contradictions apparentes prouvent la grandeur de son génie, I, 152. Ne pouvoient subsister que dans un petit état, I, 156.

Lois de Moise. Leur sagesse au sujet des asyles, III, 39. Lois de Pen. Comparées avec celles de Lycurgue, I, 154. Lois de Platon. Étoient la correction de celles de Lacédémone, I, 153.

Lois des Bavarois. On y ajouta plusieurs capitulaires: suites qu'eut cette opération, I, 139.

Lois des Bourguignons. Sont assez judicieuses, III, 122. Comment cessèrent d'être en usage chez les Français, III, 136 et suivantes.

Lois des Lombards. Les changements qu'elles essuyèrent furent plutôt des additions que des changements, III.

120. Sont assez judicieuses, III, 122. On y ajouta plusieurs capitulaires: suites qu'eut cette opération, III, 139.

Lois (despotisme). Il n'y a point de lois fondamentales dans les états despotiques, I, 123. Qui sont celles qui dérivent de l'état despotique, I, 124. Il en faut un très petit nombre dans un état despotique. Comment elles sont relatives au pouvoir despotique, ibid. La volonté du prince est la seule loi dans les états despotiques, I, 191 et suiv. Causes de leur simplicité dans les états despotiques, I, 216 et suiv. Celles qui ordonnent aux enfants de n'avoir d'autre profession que celle de leur père, ne sont bonnes que dans un état despotique, II, 252.

Lois des Saxons. Causes de leur dureté, III, 121.

Lois des Wisigoths. Furent refondues par leurs rois et par le clergé. Ce fut le clergé qui y introduisit les peines corporelles, qui furent toujours inconnues dans les autres lois barbares, auxquelles il ne toucha point, III, 120. C'est de ces lois qu'ont été tirées toutes celles de l'inquisition: les moines n'ont fait que les copier, III, 121 et suiv. Sont idiotes, n'atteignent point le but, frivoles dans le fond, et gigantesques dans le style, ibid. Triomphèrent en Espagne, et le droit romain s'y perdit, III, 134. Il y en a une qui fut transformée en un capitulaire par un malheureux compilateur, III, 136. Comment cessèrent d'être en usage chez les Français, ibid. et suiv. L'ignorance de l'écriture les a fait tomber en Espagne, III, 141.

Lois divines. Rappellent sans cesse l'homme à Dieu, qu'il auroit oublié à tous les instants, I, 100 et suiv. C'est un grand principe qu'elles sont d'une autre nature que les lois humaines.

Autres principes auxquels eelui-là est soumis:

1.° Les lois divines sont invariables; les lois humaines sont variables. 2°. La principale force des lois divines vient de ce qu'on croit la religion; elles doivent donc être anciennes: la principale force des lois humaines vient de la crainte; elles peuvent donc être nouvelles, III, 58.

Lois domestiques. On ne doit point décider ce qui est de leur ressort par les lois civiles, III, 91.

Lois du mouvement. Sont invariables, I, 98.

Lois (égalité). Loi singulière qui, en introduisant l'égalité, la rend odieuse, I, 168 et suiv.

Lois (esclavage). Comment celles de l'esclavage civil ont du rapport avec la nature du climat, II, 90. Ce qu'elles doivent faire par rapport à l'esclavage, II, 103. Comment celles de l'esclavage domestique ont du rapport avec celles du climat, II, 119, 126. Comment celles de la servitude domestique ont du rapport avec la nature du climat, II, 141, 153.

Lois (Espagne). Absurdité de celles qui y ont été faites sur l'emploi de l'or et de l'argent, II, 328.

Lois féodales. Ont put aveir des raisons pour appeler les mâles à la succession, à l'exclusion des filles, III, 66. Quand la France commença à être plutôt gouvernée par les lois féodales que par les lois politiques, III, 137. Quand s'établirent, III, 138. Théorie de ces lois dans le rapport qu'elles ont avec la monarchie, III, 259 et 341. Leurs effets: comparées à un chêne antique, III, 260. Leurs sources, ibid.

Lois (France). Les anciennes lois de France étoient parfaitement dans l'esprit de la monarchie, 1, 233. Ne doivent point en France gêner les manières; elles géneroient les vertus, III, 58 et suivantes. Quand

commencerent en France à plier sous l'autorité des coutumes, III, 141.

Lois (Germains). Leurs différents caractères, III, 118 et suiv.

Lois humaines. Tirent leur principal avantage de leur nouveauté, III, 39.

Voyez Lois divines.

Lois (Japon). Pourquoi sont si sévères au Japon, II, 88. Tyrannisent le Japon, II, 192. Punissent au Japon la moindre désobéissance; c'est ce qui a rendu la religion chrétienne odieuse, III, 55.

Lois juliennes. Avoient rendu le crime de lèse-majesté arbitraire, II, 16. Ce que c'étoit, II, 402 et suiv. On n'en a plus que des fragments: où se trouvent ces fragments: détail de leurs dispositions contre le célibat, II, 405.

Lois (liberté). De celles qui forment la liberté publique, dans son rapport avec la constitution, I, 348 et II, 1. De celles qui forment la liberté politique, dans son rapport avec le citoyen, II, 1 et 43. Comment forment la liberté du citoyen, II, 2. Paradoxe sur la liberté, II, 3. Authenticité que doivent avoir celles qui privent un seul citoyen de sa liberté, lors même que c'est pour conserver celle de tous, II, 28. De celles qui sont favorables à la liberté des citoyens dans une république, ibid. De celles qui peuvent mettre un peu de liberté dans les états despotiques, II, 39. N'ont pas pu mettre la liberté des citoyens dans le commerce, II, 92. Peuvent être telles, que les travaux les plus pénibles soient faits par des hommes libres et heureux, II, 99.

Lois (mariage). Ont, dans certains pays, établi divers ordres de femmes légitimes, II, 384. Dans quels cas il faut suivre les lois civiles en fait de mariage, plutôt que celles de la religion, III, 76 et suiv. Dans quels cas les lois civiles doivent régler les mariages entre parents; dans quels cas ils le doivent être par les lois de la nature, III, 78 et suiv. Ne peuvent ni ne doivent permettre les mariages incestueux: quels ils sont, II, 82. Permettent ou défendent les mariages, selon qu'ils paroissent conformes ou contraires à la loi de nature dans les différents pays, ibid. et suiv.

Lois (moeurs). Les lois touchant la pudicité sont de droit naturel: elles doivent, dans tous les états, protéger l'honneur des femmes esclaves, comme celui des femmes libres, II, 104. Leur simplicité dépend de la bonté des moeurs du peuple, II, 212. Comment suivent les moeurs, ibid. et suiv. Sont quelquefois obligées de défendre les moeurs contre la religion, III, 20.

Lois (monarchie). Arrêtent les entreprises tyranniques des monarques: n'ont aucun pouvoir sur celles d'un citoven subitement revêtu d'une autorité qu'elles n'ont pas prévue. I. 117. La monarchie a pour base les lois fondamentales de l'état, I, 120. Oui sont celles qui dérivent du gouvernement monarchique, ibid. et suivantes. Doivent, dans une monarchie, avoir un dépôt fixe: quel est ce dépôt, I, 123. Tiennent lieu de vertu dans une monarchie, I, 133. Jointes à l'honneur, produisent dans une monarchie le même effet que la vertu, I, 135. L'honneur leur donne la vie dans une monarchie, I, 138. Comment sont relatives à leur principe dans une monarchie, I, 185. Doiventelles contraindre les citoyens d'accepter les emplois? I, 208. Le monarque ne peut les enfreindre sans danger, I, 226. Leur exécution dans la monarchie

fait la sûreté et le bonheur du monarque, II, 34. Doivent menacer, et le prince encourager, II, 35.

Lois (monnoie). Leur rapport avec l'usage de la monnoie, II, 43, 92.

S'établissent entre les êtres unis par le Lois naturelles. sentiment, I, 100. Leur source: règles pour les connoître, I, 101. Règles pour les discerner d'avec les autres, I, 100, 101. Celle qui nous porte vers Dieu est la première par son importance, et non la première des lois, I, 101. Quelles sont les premières dans l'ordre de la nature même, I, 101 et 102. les pères à nourrir leur enfants, mais non pas à les faire héritiers, III, 66 et suiv. C'est par elles qu'il faut décider dans les cas qui les regardent, et non par les préceptes de la religion, III, 69. Dans quels cas doivent régler les mariages entre parents; dans quels cas ils doivent l'être par les lois civiles, III, 78 et suiv. Ne peuvent être locales, III, 83. Leur défense est invariable, ibid. Est-ce un crime de dire que la première loi de la nature est la paix, et que la plus importante est celle qui presorit à l'homme ses devoirs envers Dieu? IV, 18.

Lois (Orient). Raisons physiques de leur immutabilité en Orient, II, 74.

Lois politiques. Quel est leur principal effet, I, 101. Pourquoi l'auteur n'a point séparé les lois politiques des lois civiles, I, 106. De celles des peuples qui n'ont point l'usage de la monnoie, II, 166. La religion chrétienne veut que les hommes aient les meilleures qui sont possibles, III, 4. Principe fondamental de celles qui concernent la religion, III, 48. Elles seules, avec les lois civiles, règlent les successions et le partage des biens, III, 65 et suiv. Seules, avec les

lois civiles, décident, dans les monarchies purement electives, dans quels cas la raison veut que la couronne soit déférée aux enfants ou à d'autres, III, 67. Seules, avec les lois civiles, règlent les successions des bâtards, III, 68. Les hommes leur ont sacrifié leur indépendance naturelle: conséquences qui en résultent, III, 84 et suiv. Règlent seules la succession à la couronne, III, 87. Ce n'est point par ces lois que l'on doit décider ce qui est du droit des gens, III, 93 et suiv. Celle qui, par quelque circonstance, détruit l'état, doit être changée, III, 95 et suiv. Les lois civiles en dépendent: pourquoi, III, 245.

Lois positives. Ne sont pas la règle sûre du juste et de l'injuste, I, 99. Ne s'établissent qu'entre les êtres unis par la connoissance, ibid. et suiv. Leur origine, I, 103 et suiv. Ont moins de force dans une monarchie que les lois de l'honneur, I, 148.

Lois (république). Celles qui établissent le droit de suffrages dans la démocratie sont fondamentales, I, 114. Qui sont celles qui dérivent du gouvernement républicain, et premièrement de la démocratie, ibid. et suiv. Par qui doivent être faites dans une démocratie, ibid. et suiv. Qui sont celles qui dérivent du gouvernement aristocratique, I, 116 et suivantes. Qui sont ceux qui les font, et qui les font exécuter dans l'aristocratie, ibid. Avec quelle exactitude elles doivent être maintenues dans une république, I, 127. Modèles de celles qui peuvent maintenir l'égalité dans une démocratie, I, 166 et 168. Doivent, dans une aristocratie, être de nature à forcer les nobles de rendre justice au peuple, I, 180. De leur cruauté envers les débiteurs, dans la république, II, 30.

Lois' (religion). Quel en est l'effet principal, 1, 100.

Quelles sont les principales qui furent faites dans Pobjet de la perfection chrétienne, II, 415. Leur rapport avec la religion établie dans chaque pays, considérée dans ses pratiques et en elle-même, III, 3, 34. religion chrétienne veut que les hommes aient les meilleures lois civiles qui sont possibles, III, 4. Celles d'une rèligion qui n'ont pas seulement le bon pour objet, mais le meilleur ou la perfection, doivent être des conseils, et non des préceptes, III, 11. Celles d'une religion, quelle qu'elle soit, doivent s'accorder avec celles de la morale, III, 12. Comment la force de la religion doit s'appliquer à la leur, III, 17. Il est bien dangereux que les lois civiles ne permettent ce que la religion doit défendre, quand celle-ci défend ce qu'elles doivent permettre, III, 18. Ne peuvent pas reprimer un peuple dont la religion ne promet que des récompenses et point de peines, ibid. Comment corriger quelquefois les fausses religions, III, 20. Comment les lois de la religion ont l'effet des lois civiles, III, 23. Du rapport qu'elles ont avec l'établissement de la religion de chaque pays et sa police extérieure, III, 34, 56. Il faut dans la religion des lois d'épargne, III. 45. Comment doivent être dirigées celles d'un état qui tolère plusieurs religions. III, 47. Dans quels cas les lois civiles doivent être suivies lorsqu'elles permettent, plutôt que celles de la religion qui défendent, III, 74. Quand doit-on, à l'égard des mariages, suivre les lois civiles plutôt que celles de la religion? III, 76.

Lois ripuaires. Fixoient la majorité à quinze ans, II, 182. Les rois de la première race en ôtèrent ce qui ne pouvoit s'accorder avec le christianisme, et en laissèrent tout le fond, III; 120. Le clergé n'y a point mis la main, et elles n'ont point admis de peines corporelles, III, 120. Comment cessèrent d'être en usage chez les Français, III, 136 et suivantes. Se contentoient de la preuve négative: en quoi consistoit cette preuve, III, 145.

Lois romaines. Histoire et causes de leurs révolutions, I. 241 et suivantes. Celles qui avoient pour objet de maintenir les femmes dans la frugalité, I, 2-7. La dureté des lois romaines contre les esclaves rendit les esclaves plus à craindre, I, 108 et suiv. Leur beauté: leur humanité, II, 312. Comment on éludoit celles qui étoient contre l'usure, II, 371 et suiv. Mesures qu'elles avoient prises pour prévenir le concubinage. II, 386. — pour la propagation de l'espèce, II, 402 et suiv. - touchant l'exposition des enfants, II, 418 et suiv. Leur origine et leurs révolutions sur les successions, III, 100, 117. De celles qui regardoient les testaments. De la vente que le testateur faisoit de sa famille à celui qu'il instituoit son héritier, III, 105. Les premières, ne restreignant pas assez les richesses des femmes, laissèrent une porte ouverte au luxe. Comment on chercha à y remédier, III, 107 et suivantes. Comment se perdirent dans le domaine des Francs, et se conservèrent dans celui des Goths et des Bourguignons, III, 127 et suiv. Pourquoi, sous la première race, le clergé continua de se gouverner par elles, tandis que le reste des Francs se gouvernoit par la loi salique, ibid. Comment se conservèrent dans le domaine des Lombards, III, 132. Comment se perdirent en Espagne, III, 134 et suivantes. Subsistèrent dans la Gaule méridionale, quoique proscrites par les rois wisigoths: pourquoi, ibid. et suiv. Pourquoi, dans les pays de droit écrit, elles ont résisté aux coutumes. qui, dans les autres provinces, ont fait disparoître les lois barbares, III, 140. Révolutions qu'elles ont essuyées dans les pays de droit écrit, ibid. Comment résistèrent, dans les pays de droit écrit, à l'ignorance qui fit périr partout ailleurs les lois personnelles et territoriales, ibid. Pourquoi tombèrent dans l'oubli, III, 161 et suiv. Saint Louis les fit traduire: dans quelle vue, III, 214. Motifs de leurs dispositions touchant les substitutions, III, 238. Quand et dans quel cas elles ont commencé à punir le suicide, III, 239 et suiv. Celles qui concernoient le vol n'avoient aucune liaison avec les autres lois civiles, III, 245 et suiv. Punissoient par la déportation, ou même par la mort, la négligence ou l'impéritie des médecins, III, 248. Celles du bas empire font parler les princes comme des rhéteurs, III, 249. Précaution que doivent prendre ceux qui les lisent, III, 257.

Voyez Droit romain, Romains, Rome.

Lois sacrées. Avantages qu'elles procurèrent aux plébéiens à Rome, I, 392.

Lois (sobriété). De celles qui ont rapport à la sobriété des peuples, II, 79 et suiv. Règles que l'on doit suivre dans celles qui concernent l'ivrognerie, ibid.

Lois somptuaires. Quelles elles doivent être dans une démocratie, I, 257. — dans une aristocratie, I, 259. Il n'en faut point dans une monarchie, I, 262 et suiv. Dans quels cas sont utiles dans une monarchie, ibid. Règles qu'il faut suivre pour les admettre ou pour les rejeter, I, 263. Quelles elles étoient chez les Romains, I, 277.

Lois (suicide). De celles contre ceux qui se tuent euxmêmes, II, 84.

Lois (terrain). Leur rapport avec la nature du terrain,

II, 153. Celles que l'on fait pour la sureté du peuple ont moins lieu dans les montagnes qu'ailleurs, II, 154. Se conservent plus aisément dans les isles que dans le continent, II, 157. Doivent être plus ou moins multipliées dans un état, suivant la façon dont les peuples se procurent leur subsistance, II, 160 et suivantes.

Lombards. Avoient une loi en faveur de la pudeur des femmes esclaves qui seroit bonne pour tous les gouvernements, II, 104. Quand et pourquoi firent écrire leurs lois, III, 119. Pourquoi leurs lois perdirent de leur caractère, III, 120. Leurs lois reçurent plutôt des additions que des changements : pourquoi ces additions furent faites, ibid. Comment le droit romain se conserva dans leur territoire, III, 132. On ajouta · plusieurs capitulaires à leurs lois: suites qu'eut cette opération, III, 139. Leurs lois criminelles étoient faites sur le même plan que les lois ripuaires, III, 145. Suivant leurs lois, quand on s'étoit défendu par un serment, on ne pouvoit plus être fatigué par un combat. III. 148. Portèrent l'usage du combat judiciaire en'Italie, III, 154 et suiv. Leurs lois portoient différentes compositions pour les différentes insultes, III, 163. Leurs lois défendoient aux combattans d'avoir sur eux des herbes propres pour les enchantements, III, 167. Loi absurde parmi eux, III, 251. quoi augmentèrent en Italie les compositions qu'ils avoient apportées de la Germanie, III, 305. Leurs lois sont presque toujours sensées, III, 309.

Louis I, dit le Débonnaire. Ce qu'il fit de mieux dans tout son règne, I, 328. La fameuse lettre qui lui fut adressée par Agobard, prouve que la loi salique n'étoit point établie en Bourgogne, III, 129. Étendit le combat judiciaire des affaires criminelles aux affaires civiles, III, 154. Permit de choisir pour se battre en duel le baton ou les armes, III, 164. Son humiliation lui fut causée par les évêques, et sur-tout par ceux qu'il avoit tirés de la servitude, III, 336. Pourquoi laissa au peuple romain le droit d'élire les papes, III, 380. Portrait de ce prince: causes de ses disgraces, III, 390 et suiv. Son gouvernement comparé avec ceux de Charles Martel, de Pepin et de Charlemagne. Comment perdit son autorité, III, 393 et suiv. Perdit la monarchie et son autorité principalement par la dissipation de ses domaines, III, 394 et suiv. Causes des troubles qui suivirent sa mort, III, 396 et suiv.

Louis VI, dit le Gros. Réforme la coutume où étoient les juges de se battre contre ceux qui refusoient de se soumettre à leurs ordonnances, III, 162.

Louis VII, dit le Jeune. Défendit de se battre pour moins de cinq sous, ibid.

Louis IX (saint). Il suffisoit de son temps qu'une dette montât à douze deniers pour que le demandeur et le défendeur terminassent leur querelle par le combat judiciaire, ibid. C'est dans la lecture de ses Établissements qu'il faut puiser la jurisprudence du combat judiciaire, III, 169. Est le premier qui ait contribué à l'abolition du combat judiciaire, III, 193. État et variété de la jurisprudence de son temps, III, 194. N'a pas pu avoir intention de faire de ses Établisse. ments une loi générale pour tout son royaume. III. Comment ses Établissements tombérent dans l'oubli, ibid. et suiv. La date de son départ pour Tunis prouve que le code que nous avons sous le nom de ses Établissements, est plein de faussetés, III, 211. Sagesse adroite avec laquelle il travailla à réformer les abus de la jurisprudence de son temps, III, 213 et suiv.

Fit'

Fit traduire les lois romaines: dans quelle vue: outte traduction existe encore en manuscrit: il en fit beaucoup usage dans ses Établissements, III, 214, 222. Comment il fut cause qu'il s'établit une jutispridence universelle dans le royaume, III, 217 et suiv. Ses Établissements, et les ouvrages des habiles praciciens de son temps, sont en grande partie la source des coutumes de France, III, 228 et suiv.

Louis XIII. Repris en face par le président de Bellièvre, lorsque ce prince étoit du nombre des juges du duc de la Valette, I, 225 et suiv. Motif singulien qui le détermina à souffrir que les nègres de ses colonies fussent esclaves, II, 95.

Louis XIV. Le projet de la monarchie universelle, qu'on lui attribue sans fondement, ne pouvoit réussir sans ruiner l'Europe, ses anciens sujets, fui et sa famille, I, 319. La France fut, vers le milieu de son règne, au plus haut point de va grandeur relative, I, 321. Son édit en faveur des mariages n'étoit pas suffisant pour favoriser la population, II, 421.

LONSEAU, Erreur de cettauteur sur l'ofigine des justices seigneuriales, III parquotine de la company de la company

Lucques. Combien y durent les magistratures, I, 119 b.
LUTHER. Pourquoi conserva une hiérarchie dans sa religion, III, 10. Il semble s'être plus conformé à ce que les apôtres ont fait, qu'ace que Jésus Christ a dit, ibid.

Luxe. Il est ou intérieur dans l'état, ou relatif d'un état à l'autre; I, 254 et suiv. N'est pas toujours fondé sur le raffinement de la vanité, mais quelquefois sur relui, des besoins réels, II, 227. Ses couses: 1º. Dans le même état, l'inégalité des fortunes, II, 254 et suiv.

2°. L'esprit outré d'inégalité dans les conditions. I.

18

256. 3°. La vanité, ibid. 4°. La grandeur des villes, sur-tout quand elles sont si peuplées, que la plupart des habitants sont inconnus les uns aux autres, ibid. 5°. Quand le sol produit plus qu'il ne faut pour la nourriture des cultivateurs et de ceux qui travaillent aux manufactures; de là les arts frivoles, et l'importation des choses frivoles en échange des choses nécessaires, I, 264. 6°. La vie corrompue du souverain qui se plonge dans les délices, I, 266 et suiv. 7°. Les mœurs et les passions des femmes, I, 261. Sur-tout quand, par la constitution de l'état, elles ne sont pas retenues par les lois de la modestie, I, 267 et suiv. 8°. Les gains nuptiaux des femmes trop considérables, I, 277 et suivantes. 9°. L'incontinence publique, ibid. 10°. La polygamie, II, 122. 11°. Les richesses, qui sont la suite; du commerce, I, 260. 12°. Les peuples qui ne cultivent pas les terres n'ont pas même l'idée du laxe, II, 163. Ses proportions. Il se calcule entre les citoyens du même état par l'inégalité des fortunes, I, 254 et suiv. Entre les villes, sur le nombre plus ou moins grand des habitants, ibid. Entre les différents états, il est en raison composée de l'inégalité des fortunes qui est entre les citoyens, et de l'inégalité des richesses des différents états, I, 294 et suiv. Gradation qu'il doit suivre, ibid. Biens qu'il procure. 1° Augmenté le commerce, et en est le fondement, I, 263 et suiv. 2°. Entretient l'industrie et le travail, I . Foriet suive 3º. Perfectionne les arts, II, 262. . 4°. Fait circuler l'argent des mains des riches dans celles des pauvres, L, 260, 5°, Le luxe relatif enrichit un étateriche par lui-même; exemple tiré du Japon, I, 263, et III, 255. 6° Est utile quand il y a moins d'habitante que le sol n'en peut neutrir : exemple tiré

÷.

de l'Angleterre, I, 264. 7°. Est nècessaire dans les monarchies; il les conserve. Gradation qu'il il doit suivre, I, 261 et suiv. Auguste et Tibere sentirent que. voulant substituer la monarchie à la république, il ne falloit pas le bannir, et agirent en conséquence, ibid. 8°. Dédommage de leur servitude les sujets du despote. 1, 263. Maux qu'il occasionne. 1°. Confond les conditions, I, 255 et 256. 2°. Ne laisse plus d'harmonie entre les besoins et les moyens de les satisfaire, I, 256. 2° Étouffe l'amour du bien public, et lui substitue l'intérêt particulier: met la volupté en la place de la vertu: exemple tiré de Rome, I, 257 et suiv. 4°. Est contraire à l'esprit de modération, ibid. 5°. Corrompt les mœurs, I, 260 et suiv. 6°. Entretient la corruption et les vices, ibid. 7°. Rend le mariage onéreux et conteux. Moyens de remédier à ce mal, III, 216 et suiv. 8°. Peut occasionner une exportation trop forte des denrées nécessaires, pour en faire entrer de superflues, 1, 263. 9°. Le luxe relatif appauvrit un état pauvre: exemple tiré de la Pologne, ibid. et II, 255. 10°. Pernicieux quand le sol a peine à fournir la nourriture des habitants: la Chine sert d'exemple, I, 264 et suiv. 11°. Détruit toute république, I, 257. Les démocraties, ibid. et suivantes. Les aristocraties, I. 200. 12°. Il est même des circonstances où-l'on doit le réprimer dans la monarchie: exemples tirés de l'Arragon, de la Suède et de la Chine, I, 262 et suiv. Usage et effets des lois somptuaires pour le réprimer dans les différents états, I, 257 et suivantes.

Luxe de la superstition. Doit être réprimé, III, 45 et suivantes.

Lybie. C'est le seul pays, avec ses environs, où une religion qui défend l'usage du cochon puisse être bonne; raisons physiques, III, 32,

Lycie. Comparée, comme république fédérative, avec la Hollande: c'est le modèle d'une bonne république fédérative, I, 315.

LYCURGUE. Comparé avec Pen, I, 154. Les contradictions apparentes qui se trouvent dans ses lois prouvent la grandeur de son génie, I, 152 et suiv. Ses lois ne pouvoient subsister que dans un petit état, I, 156. Pourquoi voulut que l'on ne choisît les sénateurs que parmi les vieillards, I, 175 b. A confondu les lois, les moeurs et les manières: pourquoi, II, 203 et suiv. Pourquoi avoit ordonné que l'on exerçat les

Lydiens. Le traitement qu'ils reçurent de Cyrus n'étoit pas conforme aux vraies maximes de la politique, I, 336. Furent les premiers qui trouvèrent l'art de battre la monnoie, II, 333, a.

enfants au larcin, III, 246.

LYSANDRE. Fit éprouver aux Athéniens qu'il faut toujours mettre de la douceur dans les punitions, I, 237.

## M.

MACASSAR. Conséquences funestes que l'on y tire du dogme de l'immortalité de l'ame, III, 25.

MACHIAVEL. Veut que le peuple, dans une république, juge les crimes de lèse majesté: inconvénients de cette opinion, I, 223 et suivantes. Source de la plupart de ses erreurs, III, 258.

:Machiavelisme. C'est aux lettres-de-change que l'on en doit l'abolissement, II, 317.

Machines. Celles dont l'objet est abréger l'art ne sont pas toujours utiles, II, 395.

Macute. Ce que c'est que cette monnoie chez les Afri-

Magie. L'accusation de ce crime doit être poursnivie avec beaucoup de circonspection: exemples d'injustices commises sous ce prétexte, II, 8 et suiv. Il seroit aisé de prouver que ce crime n'existe point, II, 11.

Magistrat de police. C'est sa faute si ceux qui relèvent de lui tombent dans des excès, III, 97.

Magistrat unique. Dans quel gouvernement il peut y en avoir, I, 229.

Magistrats. Par qui doivent être nommés dans la démocratie, I, 110. Comment élus à Athènes: on les examinoit avant et après leur magistrature, I, 113 et Quelles doivent être, dans une république, la proportion de leur puissance, et la durée de leurs charges, I, 118 et suiv. Jusqu'à quel point les citoyens leur doivent être subordonnés dans une démocratie, I, 177. Ne doivent recevoir aucun présent, I, 205. Doivent avoir le pouvoir exclusif de juger dans la monarchie, I, 228. Différences entre eux et les ministres. qui doivent exclure ceux-ci du pouvoir de juger, ibid. Ne doivent jamais être dépositaires de trois pouvoirs à la fois. I. 353. Ne sont point propres à gouverner une armée: exception pour la Hollande, I, 367 et suiv. Sont plus formidables aux calomniateurs que le prince, II, 35. Le respect et la considération sont leur unique récompense, II, 66. Leur fortune et leur récompense en France, II, 252 et suiv. Les mariages doivent-ils dépendre de leur consentement? II, 387 et stiv.

Magistratures. Comment et à qui se donnoient à Athènes, I, 113 et suiv. Comment Solon en éloigna ceux qui en étoient indignes, sans gener les suffrages, ibid. Ceux qui avoient des enfants y parvenoient plus facilement à Rome que ceux qui n'en avoient point, II, 408 et suiv.

Voyez Magistrats.

MAHOMET. La loi par laquelle il défend de boire du vin est une loi de climat, II, 79. Coucha avec sa femme lorsqu'elle n'avoit que huit ans, II, 110, a. Veut que l'égalité soit entière à tous égards entre les quatre femmes qu'il permet, II, 126. Comment rendit les Arabes conquérants, II, 307. A confondu l'usure avec l'intérêt: maux que produit cette erreur dans les pays soumis à sa loi, II, 370. Sa doctrine sur la spéculation, et le penchant que sa religion inspire pour la spéculation, sont funestes à la société, III, 15. Source et effet de sa prédestination, III, 18. C'est par le secours de la religion qu'il réprima les injures et les injustices des Arabes, III, 22. Dans tout autre pays que le sien il n'auroit pas fait un précepte. des fréquentes lotions, III, 33. L'inquisition met sa religion de pair avec la religion chrétienne, III, 52.

Mahométans. Furent redevables de l'étrange facilité de leurs conquêtes aux tributs que les empereurs levoient sur leurs peuples, II, 60. Sont maîtres de la vie, et même de ce qu'on appelle la vertu ou l'honneur de leurs femmes esclaves: c'est un abus de l'esclavage contraire à l'esprit de l'esclavage même, II, 103. Sont jaloux par principe de religion, II, 134, a. Il y a chez eux plusieurs ordres de femmes légitimes, II, 384. Leur religion est favorable à la propagation, II, 416. Pourquoi sont contemplatifs, III, 15. Raison singulière qui leur fait détester les Indiens, III, 28. Motifs qui les attachent à leur religion, III, 36. Pourquoi Gengis-kan, approuvant leurs dogmes, méprisa si fort leurs mosquées, III, 38. Sont les seuls Orientaux intolérants en fait de religion, III, 56.

Mahométisme. Maxime funeste de cette religion, I, 198. Pourquoi a trouvé tant de facilité à s'établir en Asie et si peu en Europe, II, 121. Le despotisme lui convient mieux que le gouvernement modéré, II, 142 et suiv. Maux qu'il cause, comparés avec les biens que cause le christianisme, III, 6. Il semble que le climat lui a prescrit des bornes, III, 32 et suiv.

Main-mortables. Comment les terres, de libres, sont devenues main-mortables, III, 276.

Main-morte. Voyez Clergé, Monastère.

Majorats. Pernicieux dans une aristocratie, I, 184.

Majorité. Doit être plus avancée dans les climats chauds et dans les états despotiques qu'ailleurs, I, 200. A quel âge les Germains et leurs rois étoient majeurs, II, 181 et suiv. S'acquéroit, chez les Germains, par les armes, ibid. C'est la vertu qui faisoit la majorité chez les Goths, II, 182. Étoit fixée, par la loi des Ripuaires, à quinze ans, II, 183; et chez les Bourguignons, ibid. L'âge où elle étoit acquise chez les Francs a varié, ibid.

Maires du palais. Leur autorité et leur perpétuité commença à s'établir sous Clotaire, III, 344. De maires du roi, ils devinrent maires du royaume: le roi les choisissoit d'abord; la nation les choisit. On eut plus de confiance dans une autorité qui mouroit avec la personne, que dans celle qui étoit héréditaire. Tel est le progrès de leur grandeur, III, 351 et suiv. C'est dans les moeurs des Germains qu'il faut chercher la raison de leur autorité, et de la foiblesse du roi, III, acc et suiv. Comment parvinrent au commandement des armées, III, 356 et suiv. Époque de leur grandeur, III, 359 suiv. Il étoit de lour intérêt de laisser les grands offices de la couronne inamovibles, comme ils les avoient trouvés, III, 360 et suiv. La royauté et la mairie furent confondues à l'avenement de Pepin. à la couronne, III, 182.

Mal vénérien. D'où il est venu: comment on auroit du en arrêter la communication, II, 82.

Malabar. Motifs de la loi qui y permet à une seule femme d'avoir plusieurs maris, II, 124.

Malais. Causes de la fureur de ceux qui chez eux sont coupables d'un homicide, III, 23.

Maldives. Excellente coutume pratiquée dans ces isles, II, 41. L'égalité doit être entière entre les trois femmes qu'on y peut épouser, II, 126. On y marie les filles à dix et onze ans, pour ne leur pas laisser endurer nécessité d'hommes, II, 131, b. On y peut reprendre une femme qu'on a répudiée: cette loi n'est pas sensée, II, 136. Les mariages entre parents au quatrième degré y sont prohibés: on n'y tient cette loi que de la nature, III, 81.

Maltôte. C'est un art qui ne se montre que quand les, hommes commencent à jouir de la félicité des autres arts, III, 277. Cet art n'entre point dans les idées d'un peuple simple, III, 283.

Mammelus. Leur exemple ne prouve pas que le grand nombre d'esclaves est dangereux dans un état despotique, II, 106, a.

Mandarins chinois. Leurs brigandages, I, 306.

Manieres. Gouvernent les hommes concurremment avec le climat, la religion, les lois, etc. de là naît l'esprit général d'une nation, II, 192. Gouvernent les Chinois, ibid. Changent chez un peuple à mesure qu'il est sociable, II, 194. Celles d'un état despotique ne doivent jamais être changées: pourquoi, II, 199. Différence qu'il y a entre les moeurs et les manières, II, 203. Comment celles d'une nation peuvent être réformées par les lois, II, 216 et suiv. Cas où les lois en dépendent, II, 217 et suiv.

- Manlius. Moyens qu'il employoit pour réussir dans ses desseins ambitieux, II, 30.
- Mansus. Ce que signifie ce mot dans le langage des capitulaires, III, 283, b.
- MANUEL COMNÈNE. Injustices commises sous son règne, sous prétexte de magie, II, 9.
- Manufactures. Sont nécessaires dans nos gouvernements: doit on chercher à en simplifier les machines? II, 284 et suivantes.
- MARC ANTONIN. Sénatus-consulte qu'il fit prononcer touchant les mariages, III, 78.
- Marchands. Il est bon dans les gouvernements despotiques qu'ils aient une sauve-garde personnelle, II, 53. Leurs fonctions et leur utilité dans un état modéré, II, 57 et 58. Ne doivent point être gênés par les difficultés des fermiers, II, 245. Les Romains les rangeoient dans la classe des plus vils habitants, II, 304.
- Marchandises. Les impôts que l'on met sur les marchandises sont les plus commodes et les moins onereux, II, 49. Ne doivent point être confisquées, même en temps de guerre, si ce n'est par représailles: bonne politique des Anglais, mauvaise politique des Espagnols sur cette matière, II, 245. En peut-on fixer le prix? II, 339. Comment on en fixe le prix dans la variation des richesses de signe, ibid. et suiv. Leur quantité croît par une augmentation de commerce, II, 342.
- MARCULFE. La formule qu'il rapporte, et qui traite d'impie la courume qui prive les filles de la succession de leurs pères, est-elle juste? III, 65 et suiv. Appelle antrustion du roi ce que nous appelons ses vassaux, III, 292.

Mariage. Pourquoi celui du plus proche parent avec l'héritière est ordonné chez quelques peuples, I, 168. Il étoit permis à Athènes d'épouser sa soeur consanguine, et non pas sa soeur utérine: esprit de cette loi, ibid. A Lacédémone, il étoit permis d'épouser sa soeur utérine, et non pas sa soeur consanguine, ibid. A Alexandrie, on pouvoit épouser sa soeur, soit consanguine, soit uterine, I, 169. Comment se faisoit chez les Samnites, I, 279. Utilité des mariages entre le peuple vainqueur et le peuple vaincu, I, 342. Le mariage des peuples qui ne cultivent pas les terres n'est point indissoluble; on y a plusieurs femmes à la fois; ou personne n'a de femmes, et tous les hommes usent de toutes, II, 163 et 180. A été établi par la nécessité qu'il y a de trouver un père aux enfants pour les nourrir et les élever, II, 382. Est-il juste que les mariages des enfants dépendent des pères? II, 387. Étoient réglés à Lacédémone par les seuls magistrats, ibid. La liberté des enfants à l'égard des mariages doit être plus gênée dans les pays où le monachisme est établi qu'ailleurs, II, 389. Les filles y sont plus portées que les garçons: pourquoi, ibidem. Motifs qui les y déterminent, ibid. Détail des lois romaines sur cette matière. II. 402 et 416. Étoient défendus à Rome entre gens trop âgés pour faire des enfants, II, 410. Étoient défendus à Rome entre gens de conditions trop inégales: quand ont commencé d'y être tolérés: d'où vient notre fatale liberté à cet égard, II, 411 et suiv. Plus les mariages sont rares dans un état, plus il y a d'adultères, II, 418. est contre la nature de permettre aux filles de se choisir un mari à sept ans, III, 62. Il est injuste, contraire au bien public et à l'intérêt particulier,

d'interdire le mariage aux femmes dont les maris sont absens depuis long-temps, et dont elles n'ont point eu de nouvelles, III, 72 et suiv. Justinien n'avoit pas des vues justes sur cette association, ibid. Est-il bon que le consentement de deux époux d'entrer dans un monastère soit une cause de divorce? ibid. Dans quels cas il faut suivre, à l'égard des mariages, les lois de la religion; et dans quels cas il faut suivre les lois civiles. III. 76 et suivantes. Dans quels cas les mariages entre parents doivent se régler par les lois de la nature; dans quels cas ils doivent se régler par les lois civiles, III, 78 et suiv. Pourquoi le mariage entre la mère et le fils répugne plus à la nature que le mariage entre le père et la fille, ibid. Les idées de religion en font contracter d'incestueux à certains peuples. III, 81. Le principe qui le fait désendre entre les pères et les enfants, les frères et les soeurs, sert à découvrir à quel degré la loi naturelle le défend. III. 82 et suiv. Est permis ou défendu par la loi civile dans les différens pays, selon qu'il paroit conforme ou contraire à la loi de nature, ibid. et suivantes. Pourquoi permis entre le beau-frère et la belle-soeur chez des peuples, et défendu chez d'autres, ibid. Doit-il être interdit à une femme qui a pris l'habit de religieuse sans s'être consacrée? III. 251. Toutes les fois qu'on parle du mariage, doit-on parler de la révélation? IV, 46.

Marine. Pourquoi celle des Anglais est supérieure à celle des autres nations, II, 223. Du génie des Romains pour la marine, II, 302.

Maris. Comment on les nommoit autrefois, III, 175. MARIUS. Coup mortel qu'il porta à la république, I, 396. Maroc. Causes des guerres civiles qui affligent ce royaume à chaque vacance du trône, I, 197.

— (le roi de). A dans son serrail des femmes de toutes couleurs. Le malheureux! II, 125.

Marseille. Pourquoi cette république n'éprouva jamais les passages de l'abaissement à la grandeur, I, 287. Quel étoit l'objet du gouvernement de cette république, I, 351. Quelle sorte de commerce on y faisoit, II, 234. Ce qui détermina cette ville au commerce: c'est le commerce qui fut la source de toutes ses vertus, II, 237. Son commerce, ses richesses, source de ses richesses: étoit rivale de Carthage, II, 299. Pourquoi si constamment fidèle aux Romains, ibid. La ruine de Carthage et de Corinthe augmenta sa gloire, ibid. Martyr. Ce mot, dans l'esprit des magistrats japonois,

significit rebelle; c'est ce qui a rendu la religion chrétienne odieuse au Japon, III, 56.

Matelots. Les obligations civiles qu'ils contractent dans les navires entre eux doivent-elles être regardées comme nulles? III, 98.

Matérialistes. Leur système de fatalité est absurde, I,

Maures. Comment trafiquent avec les nègres, II, 331. MAURICE, empereur. Outra la clémence, I, 253. Injustice faite sous son règne, sous prétexte de magie, II, 9.

MAXIMIN. Sa cruauté étoit mal entendue, I, 245.

Méaco. Est une ville sainte au Japon, qui entretient toujours le commerce dans cet empire, malgré les fureurs de la guerre, IIP, 21.

Mecque. Gengis-kan en trouvoit le pélerinage absurde, III, 38.

Médailles fourrées. Ce que c'est, II, 362.

Médecins. Pourquoi étoient punis de mort à Rome pour négligence ou pour impéritie, et ne le sont pas parmi nous, III, 248.

Mendians. Pourquoi ont beaucoup d'enfants: pourquoi se multiplient dans les pays riches ou superstitieux, II, 390.

Mensonges. Ceux qui se font au Japon devant les magistrats, sont punis de mort. Cette loi est-elle bonne? I, 238.

Mer antiochide. Ce que l'on appeloit ainsi, II, 282.

Mer caspienne. Pourquoi les anciens se sont si fort obstinés à croire que c'étoit une partié de l'Océan, II, 283.

Mer des Indes. Sa découverte, II, 266.

Mer rouge. Les Égyptiens en abandonnoient le commerce à tous les petits peuples qui y avoient des ports, ibid. Quand et comment on en fit la découverte, II, 281, et 288.

Mer seleucide. Ce que l'on appeloit ainsi, II, 282.

MERCATOR (Isidore). Sa collection de canons, III, 138, b.

Mères. Il est contre nature qu'elles puissent être accusées d'adultère par leurs enfants, III, 63. Pourquoi une mère ne peut pas épouser son fils, III, 78. Dans l'ancienne Rome ne succédoient point à leurs enfants, et leurs enfants ne leur succédoient point: quand et pourquoi cette disposition fut abolie, III, 101, 115. Mérovineiens. Leur chûte du trône ne fut point une

Mérovingiens. Leur chûte du trône ne fut point une révolution, III, 383 et suivantes.

Mesures. Est-il nécessaire de les rendre uniformes dans toutes les provinces du royaume? III, 257.

Métal. C'est la matière la plus propre pour la monnoie, II, 332.

- MÉTELLUS NUMIDICUS. Regardoit les femmes comme un mal nécessaire, II, 402.
- Métempsycose. Ce dogme es utile ou funeste, quelquefois l'un et l'autre en même temps, suivant qu'il est dirigé, III, 27. Est utile aux Indes: raisons physiques, III, 30.
- Métier. Les ensants à qui leur père n'en a point donné pour gagner leur vie, sont-ils obligés, par le droit naturel, de le nourrir quand il est tombé dans l'indigence? III, 64 et suiv.
- MÉTIUS SUFFÉTIUS. Supplice auquel il fut condamné, I, 242.
- Métropoles. Comment doivent commercer entre elles et avec les colonies, II, 320.
- Meurtres. Punition de ceux qui étoient involontaires chez les Germains, III, 311.
- Mexicains. Biens qui pouvoient leur revenir d'avoir été conquis par les Espagnols: maux qu'ils en ont reçus, I, 329.
- Mexique. On ne pouvoit pas, sous peine de la vie, y reprendre une femme qu'on avoit répudiée: cette loi est plus sensée que celle des Maldives, II, 136. Ce n'est point une absurdité de dire que la religion des Espagnols est bonne pour leur pays, et n'est pas bonne pour le Mexique, III, 30.
- Midi. Raisons physiques des passions et de la foiblesse du corps des peuples du midi, II, 67 et suiv. Contradictions dans les caractères de certains peuples du midi, II, 73. Il y a dans les pays du midi une inégalité entre les deux sexes: conséquences tirées de cette vérité, touchant la liberté qu'on y doit accorder aux femmes, II, 119 et suiv. Ce qui rend son commerce nécessaire avec le nord, II, 259. Pourquoi le

catholicisme s'y est maintenu contre le protestantisme, plutôt que dans le nord, III, 9.

Milice. Il y en avoit de trois sortes dans les commencements de la monarchie, III, 298.

Militaire (gouvernement). Les empereurs qui l'avoient établi, sentant qu'il ne leur étoit pas moins funeste qu'aux sujets, cherchèrent à le tempérer, I, 244.

Militaires. Leur fortune et leurs récompenses en France, I, 210.

Militaires (emplois). Doivent-ils être mis sur la même tête que les emplois civils? I, 209 et suiv.

Mine de pierres précieuses. Pourquoi fermée à la Chine aussitôt que trouvée, I, 265.

Mines. Profitent davantage travaillées par des esclaves que par des hommes libres, II, 99 et suiv. Y en avoitil en Espagne autant qu'Aristote le dit? II, 296. Quand celles d'or et d'argent sont trop abondantes, elles appauvrissent la puissance qui les travaille: preuves par le calcul du produit de celles de l'Amérique, II, 323 et suiv. Celles d'Allemagne et de Hongrie sont utiles, parce qu'elles ne sont pas abondantes, II, 328.

Miniares. Nom donné aux Argonautes et à la ville d'Orchomène, II, 273.

Ministres. L'usage qu'en font certains princes, fait qu'ils trouvent qu'il est bien aisé de gouverner, I, 124. Sont plus rompus aux affaires dans la monarchie que dans un état despotique, I, 142. Ne doivent point être juges dans une monarchie: la nature des choses les en exclut, I, 228. Il est absurde qu'ils se mêlent de juger les affaires fiscales, ibid. Doivent être en petit nombre dans une monarchie, ibid. Sont coupable de lèse-majesté au premier chef quand ils corrompent le principe de la monarchie pour le tourner au

despotisme, I, 292. Quand doivent entreprendre la guerre, I, 324. Ceux qui conseillent mal leur maître doivent être recherchés et punis, I, 363. Est-ce un crime de lèse-majesté que d'attenter contre eux? II, 13 et suiv. Portrait, conduite et bévues de ceux qui sont mal habiles; ils ruinent l'autorité du prince en la présentant toujours menaçante, II, 36. Leur non-chalance, en Asie, est avantageuse aux peuples: la petitesse de leurs vues, en Europe, est cause de la rigueur des tributs que l'on y paie, II, 59. Qui sont ceux que l'on a la folie parmi nous de regarder comme grands, ibid. Le respect et la considération sont leur récompense, II, 66. Pourquoi ceux d'Angleterre sont plus honnêtes gens que ceux des autres nations, II, 224.

Minorité. Pourque si longue à Rome: devroit-elle l'être autant parmi nous? I, 177 et suiv.

MINOS. Ses lois ne peuvent subsister que dans un petit état, 156.

Missi dominici. Quand et pourquoi on cessa de les envoyer dans les provinces, III, 137. On n'appeloit point devant eux des jugements rendus dans la cour du compte: différence de ces deux jurisdictions, III, 187 et suiv. Renvoyoient au jugement du roi les grands qu'ils prévoyoient ne pouvoir pas réduire à la raison, III, 188. Époque de leur extinction, III, 209.

Missionnaires. Causes de leurs erreurs touchant le gouvernement de la Chine, I, 307. Leurs disputes entre eux dégoûtent les peuples chez qui ils préchent, d'une religion dont ceux qui la proposent ne conviennent pas, III, 57.

MITHRIDATE. Regardé comme le libérateur de l'Asie, I, 401. Profitoit de la disposion des esprits pour reprocher reprocher aux Romains, dans ses harangues, les formalités de leur justice, II, 190. Source de sa grandeur, de ses forces et de sa chûte, II, 300 et suiv.

Mobilier. Les effets mobiliers appartenant à tout l'univers, II, 254.

Modération. De quel temps on parle quand on dit que les Romains étoient le peuple qui nimoit le plus la modération dans les peines, h, 243. Est une vertu bien rare, III, 222. C'est de cette vertu que doit principalement être animé un législateur, III, 223.

Modération dans le gouvernement. Combien il y en a de sortes: est l'ame du gouvernement aristocratique, I, 132. En quoi consiste dans une aristocratie, I, 178.

Modes. Sont fort utiles au commerce d'une nation, II, 195. Tirent leur source de la vanité, ibid.

Moeurs. Doivent, dans une monarchie, avoir une certaine franchise, I, 145. Par combien de causes elles se corrompent, I, 217. Quels sont les crimes qui les choquent; comment doivent être punis, II. 1. vent mettre un peut de liberté dans les états despotiques, II, 39. Raisons physiques de leur immutabilité en Orient, II, 74. Sonta différentes suivant les différents besoins, dans les différents climats, IL 79. C'est elles, plutôt que les lois, qui gouvernent les peuples chez qui le partage des terres n'a pas lieu. II, 163. Gouvernent les hommes concurrement avec le climat, la religion, les lois, etc. de là naît l'esprit général d'une nation, II, 1921 Donnoient le ton à Lacédémone. ibid. On ne doit point changer celles d'un état despetique, II, 109. Différences entre leurs effets et ceux des lois, ibid. Manière de changer celles d'une nation, II, 200 et suivantes. Ce que c'est que les moeurs d'une nation, II, 203 et suiv. Différence entre les moonts et les lois, II, 203. Différence entre les moonts et les manières, ibid. Combien elles influent sur les lois, II, 222 et suiv. Comment celles d'une nation peuveux être formées par les lois, II, 216 et suivantes. Le commerce les adoucit et les corrompt, II, 231. La loi civile est quelquefois obligée de les défendre contre la religion. III, 20, Pour les conserver, il ne faut pas renverser la nature, de laquelle elles tirent leur origine, III, 63. La pureté des moeurs, que les parents doivent inspirer à leurs enfants, est la source de la prohibition des mariages entre proches, III, 79 et suiv. Cas où les lois en dépendent, III, 82 et miv. De celles qui étoient relatives aux combats, III, 169 et suiv. Description de celles de France lors de la réformation des coutumes, III, 230.

Mogol. Comment il s'assure la couronne, I, 197. Ne reçoit aucune requête p'ii elle m'est accompagnée d'un présent, D, 205. Comment la fraude est punie dans ses états J II 454.

Moines. Sont attachés à leur ordre par l'endroit qui le leur rend insupportable. I, 163: Cause de la dureté de leur caractère, I, 242: L'institut de quelques-uns est ridicille, si le poisson est, comme on le croit, utile à la génération, III, 393: Sont une nation paresseuse, et qui entretenoit en Angleterre la paresse des autres: chassés d'Angleterre par Henri VIII, II, 427. Ils ont formé l'inquisition, III, 75: Maximes injustes qu'ils y ont introduites, ibid. N'ont fait que copier, pour l'inquisition contre les Juifq, les lois faites autrefois par les évêques pour les Wisigoths, III, 122. La charité de ceux d'autrefois leur faisoit racheter les captifs, III, 275. Ne cessent de louer la dévotion de Pepin, à causé des libéralités que la politique lui fit faire aux églises, III, 367.

Moise. On auroit dû, pour arrêter la communication du mal vénérien, prendre pour modèle les lois de Moise sur la lèpre, II, 83. Le caractère des Juifs l'a souvent forcé, dans ses lois, de se relâcher de la loi naturelle, II, 112. Avoit réglé qu'aucun Hébreu ne pourroit être esclave que six ans: cette loi étoit fort sage: pourquoi, II, 114. Comment veut que ceux des Juifs qui avoient plusieurs femmes les traitassent, II, 127. Réflexion qui est l'éponge de toutes les difficultés que l'on peut opposer à ses lois, II, 211. Sagesse de ses lois au sujet des asyles, III, 40. Pourquoi a permis le mariage entre le beau-frère et la bellesoeur, III, 84.

Molosses. Se trompèrent dans le choix des moyens qu'ils employèrent pour tempérer le pouvoir monarchique, I, 373.

Monachisme. Ravages qu'il fait dans les pays où il est trop multiplié: pourquoi il est plus multiplié dans les pays chauds qu'ailleurs: c'est dans ces pays qu'on en devroit plus arrêter les progrès, II, 76. Doit, dans les pays où il est établi, gêner la liberté des enfants sur le mariage, II, 389.

Voyez Moines.

Monarchie. Quelles sont les lois qui en dérivent, I, 120 et suiv. Ce que c'est, et ce qui en constitue la nature, ibid. Quelle en est la maxime fondamentale, ibid. Les justices seigneuriales et ecclésiastiques y sont nécessaires, ibid. Les pouvoirs intermédiaires sont essentiels à sa constitution, I, 122 et suiv. Il doit y avoir un dépôt intermédiaire pour les lois: à qui il doit être confié, ibid. Quel en est le principe, I, 127, 136 et 137. Peut se soutenir sans beaucoup de probité, ibid. La vertu n'est point le principe de ce

1.

gouvernement, I, 133 et suiv. Comment elle subsiste, ihid. Les crimes publics y sont plus privés que dans une république, ibid. Comment on y supplée à la vertu, I, 135. L'ambition y est fort utile: pourquoi, I, 136 et 137. Illusion qui y est utile, et à laquelle on doit se prêter, I, 138. Pourquoi les mœurs n'y sont jamais si pures que dans une république, I, 144. Les mœurs y doivent avoir une certaine franchise. I. 145. Dans quel sens on y fait cas de la vérité, ibid. · La politesse y est essentielle, ibid. L'honneur y dirige · toutes les façons de penser et toutes les actions, I, 144 et suiv. L'obéissance au souverain y est prescrite par les lois de toute espèce: l'honneur y met des bornes, ibid. L'éducation y doit être conforme aux règles de l'honneur, I, 147. Comment les lois y sont relatives au gouvernement, I, 185 et suiv. Les tributs y doivent être levés de facon que l'exaction ne soit point onéreuse au peuple, I, 186. Les affaires y doiventelles être exécutées promptement? I, 187. Ses avantages sur l'état républicain, ibid. - Sur le despotisme, I. 188. Son excellence, ibid. et suiv. La sûreté du prince y est attachée, dans les secousses, à l'incorruptibilité des différents ordres de l'état, I, 189. Comparée avec le despotisme, ibid. et suiv. Le prince y retient plus de pouvoir qu'il n'en communique à ses officiers, I, 203 et suiv. Y doit-on souffrir que les citoyens refusent les emplois publics? I, 208. Les emplois militaires n'y doivent pas être réunis avec les civils, I, 200. La vénalité des charges y est utile, I, 211. Il n'y faut point de censeurs, I, 212. Les lois y sont nécessairement multipliées, I, 214 et suiv. Causes de la multiplicité et de la variation des jugements qui s'y rendent, ibid. Les formalités de justice

y sont nécessaires, I, 218 et suiv. Comment s'y forment les jugements, I, 221. La puissance de juger v doit être confiée aux magistrats, à l'exclusion même des ministres, I, 228. La clémence y est plus nécessaire qu'ailleurs, I, 252 et suiv. Il n'y faut point de lois somptuaires: dans quels cas elles y sont utiles, I, 260 et suiv. Finit par la pauvreté, I, 262. Pourquoi les femmes y ont peu de retenue, I, 268. N'a pas la bonté des mœurs pour principe, I, 274. Les dots des femmes y doivent être considérables, I, 278. La communauté des biens entre mari et femme y est utile. ibid. Les gains nuptiaux des femmes y sont inutiles. ibid. Ce qui fait sa gloire et sa sûreté, I, 289. Causes de la destruction de son principe: 1°, si l'on ôte aux corps leurs prérogatives, et aux villes leurs privilèges; 2°, si le souverain veut tout faire par lui-même; 3°. s'il ôte arbitrairement les fonctions naturelles des uns pour les donner à d'autres; 4°. s'il préfère ses fantaisies à ses volontés; 5°. s'il rapporte tout à lui; 6°. s'il ne se croit pas assez gardé par son pouvoir et par l'amour de ses sujets; 7°. si l'on peut être couvert d'infamie et de dignités; 8°. si le prince change sa justice en sévérité; 9°. si des ames lâches viennent à croire que l'on doit tout au prince et rien à la patrie; 10°. si le pouvoir du monarque, devenant immense, diminue la sureté, I, 290 et suiv. Danger de la corruption de son principe, I, 293. Ne peut subsister dans un état composé d'une seule ville, 1, 203. Propriétés distinctives de ce gouvernement, ibid. et suiv. Moyen unique, mais funeste, pour la conserver, quand elle est trop étendue, ibid. Esprit de ce gouvernement, I, 214. Comment elle pourvoit à sa sûreté. I, 217. Ouand doit faire des conquêtes: comment doit se

conduire avec les peuples conquis et ceux de l'ancien domaine. Beau tableau d'une monarchie conquérante, I, 334. Précautions qu'elle doit prendre pour en conserver une autre qu'elle a conquise, I, 335. Conduite qu'elle doit tenir envers un grand état qu'elle a conquis, I. 345. Objet principal de ce gouvernement, I, 351. Tableau raccourci de celles que nous connoissons, I, 260. Pourquoi les anciens n'avoient pas une idée claire de ce gouvernement, I, 370 et suivantes. Le premier plan de celles que nous connoissons fut formé par les barbares qui conquirent l'empire romain, ibid, et suiv. Ce que les Grecs appeloient ainsi dans les temps héroïques, I, 373 et suiv. Celles des temps héroïques des Grecs comparées avec celles que nous connoissons aujourd'hui, ibid. Quelle étoit la nature de celle de Rome sous ses rois, I, 375 et suiv. Pourquoi peut apporter plus de modération qu'une république dans le gouvernement des peuples conquis, II, 106. Les écrits satyriques ne doivent pas y être punis sévèrement: ils y ont leur utilité, II, 21. Mesures que l'on doit y garder dans les lois qui concernent la révélation des conspirations, II, 24 et suiv. Des choses qui y attaquent la liberté, II, 32. Il ne doit point y avoir d'espions, II, 33. Comment doit être gouvernée, II, 35 etisuiv. En quoi y consiste la félicité des peuples, ibid. Quel est le point de perfection dans le gouvernement monarchique, ibid. Le prince v doit être accessible, II, 36. Tous les sujets d'un état monarchique doivent avoir la liberté d'en sortir, II, 41. Tributs qu'on y doit lever sur les peuples que l'on a rendus esclaves de la glèbe, II, 45 et suiv. On peut y augmenter les tributs, II, 56. Quel impôt y est le plus naturel, II, 57. Tout est perdu quand la profession

des traitants y est honorée, II, 65. Il n'y faut point d'esclaves, II, 91. Quand il y a des esclaves, la pudeur des femmes esclaves doit être à couvert de l'incontinence de leurs maîtres, II, 101. Le grand nombre d'esclaves y est dangereux, II, 105. Il est moins dangereux d'y armer des esclaves que dans une république, II, 106. S'établit plus facilement dans les pays fertiles qu'ailleurs, II, 194 et suivantes. - dans les plaines, ibid. S'unit naturellement avec la liberté des femmes, II, 202. S'allie très-facilement avec la religion chrétienne, II, 207. Le commerce de luxe y convient mieux que celui d'économie, II, 214 et suiv Les fonds d'une banque n'v sont pas en sûreté, non plus que les trésors trop considérables des particuliers, II, 242. On n'y doit point établir de ports francs, II, 243. Il n'est pas utile au monarque que la noblesse y puisse faire le commerce, II 251 et suiv. Comment doit acquitter ses detses, II, 368. Les batards y doivent être moins odieux que dans une république, II, Deux sophismes ont toujours perdu et perdront toujours toutes les monarchies. Quels sont ces sophismes, II, 391. S'accommode mieux de la religion catholique que de la protestante, III, 9. Le pontificat y doit être séparé de l'empire, III, 46. L'inquisition n'y peut faire autre chose que des délateurs et des traitres, III, 75. L'ordre de succession à la couronne y doit être fixé, III, 87. On y doit encourager les mariages, et par les richesses que les femmes peuvent donner, et par l'espérance des successions qu'elles peuvent procurer, III, 117. On y doit punir ceux qui prennent parti dans les séditions, III, 235. Monarchie élective. Doit être soutenue par un corps aristocratique, I, 379. C'est aux lois politiques et civiles

Digitized by Google

à y décider dans quels cas la raison veut que la couronne soit déférée aux enfants ou à d'autres, III, 67. Celle de France l'étoit sous la seconde race, III, 383. Monarque, Comment doit gouverner. Quelle doit être la règle de ses volontés, I, 120, 127. Ce qui arrête le monarque qui marche au despotisme. I. 122. L'honneur met des bornes à sa puissance, I, 141. Son pouvoir, dans le fond, est le même que celui du despote, I, 142. Est plus heureux qu'un despote, I, 190. Ne doit récompenser ses sujets qu'en honneurs qui conduisent à la fortune, I, 207. Ne peut être juge des crimes de ses sujets, I, 224 et suiv. Il doit interdire le pouvoir de juger à ses ministres, et le réserver aux magistrats, ibid. Quand il enfreint les lois, il travaille pour les séducteurs contre lui-même, I, 227. Combien la clémence lui est utile, I, 252. Ce qu'il doit éviter pour gouverner sagement et heureusement, I, 290 et suivantes. C'est un crime de lèse-majesté contre lui que de changer son pouvoir de nature, en le rendant immense, et détruisant par là sa sûreté; I, 293. En quoi consiste sa puissance, et ce qu'il doit faire pour la conserver, I, 210. Il faut un monarque dans un état viaiment libre, I, 260. Comment, dans un état libre, il doit prendre part à la puissance législative, I, 365. Les anciens n'ont imaginé que de faux moyens pour tempérer son pouvoir, I, 373. Quelle est sa vraie fonction, I; 375. Il a toujours plus l'esprit de probité que les commissaires qu'il nomme pour juger ses sujets, II, 33. Bonheur des bons monarques: pour l'être, ils n'ont qu'à laisser les lois dans leur force, II, 34. On ne s'en prend jamais à lui des calamités publiques; on les impute aux gens corrompus qui l'obsedent, ibid. Comment doit manier sa puissance, II,

35. Doit encourager, et les lois doivent menacer, II, 36. Doit être accessible, ibid. Ses mœurs: description admirable de la conduite qu'il doit tenir avec ses sujets, II, 37. Égards qu'il doit à ses sujets, II, 38. Monastères. Comment entretenoient la paresse en Angle-

Monastères. Comment entretenoient la paresse en Angleterre: leur destruction y a contribué à établir l'esprit de commerce et d'industrie, II, 427. Ceux qui vendent leurs fonds à vie, ou qui font des emprunts à vie, jouent contre le peuple, mais tiennent la banque contre lui: le moindre bon sens fait voir que cela ne doit pas être permis, III, 44.

Monde physique. Ne subsiste que parce que ses lois sont invariables, I, 97 et suiv. Mieux gouverné que le monde intelligent: pourquoi, I, 99.

Monnoie. Est, comme les figures de géométrie, un signe certain que le pays où l'on en trouve est habité par un peuple policé, II, 164. Lois civiles des peuples qui ne la connoissent point, II, 165. Est la source de presque toutes les lois civiles, parce qu'elle est la source des injustices qui viennent de la ruse, ibid. Est la destructrice de la liberté, II, 166. Raison de son usage, II, 331 et suivantes. Dans quel cas est nécessaire, ibid. Quelle en doit être la nature et la forme. II, 332 et suiv. Les Lydiens sont les premiers qui aient trouvé l'art de la battre, III, 233 a. étoit originairement celle des Athéniens, des Romains: ses inconvéniens, ibid. Dans quel rapport elle doit être, pour la prospérité de l'état, avec les choses qu'elle représente, ibid. Étoit autrefois représentée, en Angleterre, par tous les biens d'un Anglais, II. 334. Chez les Germains, elle devenoit bétail, marchandise ou denrée; et ces choses devenoient monnoie. II, 335. Est un signe des choses, et un eigne de la

monnoie même, II, 335. Combien il y en a de sortes, ibid. Augmente chez les nations policées, et diminue chez les nations barbares, II, 337. Il seroit utile qu'elle fût rare, II, 338. C'est en raison de sa quantité que le prix de l'usure diminue, ibid. et suivantes. Comment, dans sa variation, le prix des choses se fixe, II, 339 et suiv. Les Africains en ont une, sans en avoir aucune, II, 341. Preuves par calcul qu'il est dangereux à un état de hausser ou baisser la monnoie, II, 352 et suiv. Quand les Romains firent des changements à la leur pendant les guerres puniques, ce fut un coup de sagesse qui ne doit point être imité parmi nous, II, 357. A haussé ou baissé à Rome, à mesure que l'or et l'argent y sont devenus plus ou moins communs, II, 359 et suiv. Époque et progression de l'al-· tération qu'elle épronva sous les empereurs romains, II, 361 et suiv. Le change empêche qu'on ne la puisse alterer jusqu'à un certain point, II, 362.

Monnoie idéale. Ce que c'est, II, 335.

Monnoie réelle. Ce que c'est, ibid. Pour le bien du commerce on ne devroit se servir que de monnoie réelle, II, 336.

Monnoyeurs (faux). La loi qui les déclaroit coupables de lese-majesté, étoit une mauvaise loi, II, 15.

Montagnes. La libercé s'y conserve mieux qu'ailleurs, II, 154.

Montagnes d'argent. Ce que l'on appeloit ainsi, II, 296.

Montesquieu. Vingt ans avant la publication de l'Esprit des Lois, avoit composé un petit ouvrage qui y est fondu, II, 323, b. Peu importe que ce soit lui ou d'anciens et célèbres jurisconsultes qui disent des vérités, pourvu que ce soit des vérités, III, 131. Promet

un ouvrage particulier sur la monarchie des Ostrogoths, III, 280. Preuves qu'il n'est ni déiste ni spinosiste, IV, 4 et suiv. Admet une religion révélée: croit et aime la religion chrétienne, IV, 156 et suiv. N'aime point à dire des injures, même à ceux qui cherchent à lui faire les plus grands maux, IV, 16 et 17. Obligé d'omettre quantité de choses qui étoient de son sujet, a-t-il dû parler de la grace, qui n'étoit point de son sujet? IV, 17 et 22. Son indulgence pour le nouvelliste ecclésiastique, IV, 27. Est-il vrai qu'il regarde les préceptes de l'Évangile comme des conseils? IV, 33 et suiv. Pourquoi il a répondu au nouvelliste ecclésiastique, IV, 75.

Montesuma. Ne disoit point une absurdité quand il soutenoit que la religion des Espagnols est bonne pour leur pays, et celle du Mexique pour le Mexique, III, 30.

Montfort. Les coutumes de ce comté tirent leur origine des lois du comte Simon, III, 229.

Mont Janicule. Pourquoi le peuple de Rome s'y retira: ce qui en résulta, II, 32.

MONLUC (Jean de). Auteur du registre Olim, III, 218.

MONTPENSIER (la duchesse de). Les malheurs qu'elle attira sur Henri III, prouvent qu'un monarque ne doit jamais insulter ses sujets, II, 39.

Mont-Sacré. Pourquoi le peuple de Rome s'y retira, II, 21 et 32.

Morale. Ses lois empêchent à chaque instant l'homme de s'oublier lui-même, I, 100. Ses règles doivent être celles de toutes les fausses religions, III, 12. On est attaché à une religion à proportion de la pureté de sa morale, III, 37. Nous aimons spéculativement, en matière de morale, tout ce qui porte le caractère de la sévérité, III, 42.

Mort civile. Étoit encourse, chez les Lombards, pour la lèpre, II, 82.

le despotisme, I, 194. Le ezar y choisit qui il veut pour son successeur, I, 197. Le défaut de proportion dans les peines y cause beaucoup d'assassinats, I, 247. L'obscurité où elle avoit toujours été dans l'Europe contribua à la grandeur relative de la France sous Louis XIV, I, 321. Loi bien sage établie dans cet empire par Pierre premier, II, 47. Ne peut descendre du despotisme, parce que ses lois sont contraires au commerce et aux opérations du change, II, 363.

Moscovites. Idée plaisante qu'ils avoient de la liberté, I, 349, b. Combien sont insensibles à la douleur: raison physique de cette insensibilité, II, 71. Pourquoi se vendent si facilement, II, 97. Pourquoi ont changé si facilement de moeurs et de manières, II, 200 et suiv.

Mosquées. Pourquoi Gengis-kan les méprisa si fort, quoiqu'il approuvat tous les dogmes des mahométans, III, 38.

Moulins. Il seroit peut-être utile qu'ils n'eussent point été inventés, II, 395.

Moussons. La découverte de ces vents est l'époque de la navigation en pleine mer. Ce que c'est; temps où ils règnent; leurs effets, II, 285.

Mouvement. Est la base du monde physique; ses règles sont invariables; ses variations mêmes sont constance, I, 98.

Muet. Pourquoi ne peut pas tester, III, 105.

Multiplication. Est beaucoup plus grande chez les peuples naissans que chez les peuples formés, II, 390.

Mummotus. L'abus qu'il fit de la confiance de son père, prouve que les comtes, à force d'argent, rendoient perpétuels leurs offices, qui n'étoient qu'annuels, III, 341.

Musique. Les anciens la regardoient comme une science nécessaire aux bonnes moeurs, I, 157 et suiv. Différence des effets qu'elle produit en Angleterre et en Italie: raisons physiques de cette différence, tirées de la différence des climats, II, 70 et suiv.

MUTIUS SCRVOLA. Punit les traitants pour rappeler les bonnes moeurs, I, 397.

## N.

Naires. Ce que c'est dans le Malabar, II, 124.

Naissance. Les registres publics sont la meilleure voie pour la prouver, III, 228.

Narbonnoise. Le combat judiciaire s'y maintint, malgré toutes les lois qui l'abolissoient, III, 158.

NARSES (l'eunuque). Son exemple prouve qu'un prince ne doit jamais insulter ses sujets, II, 39.

Natchés. La superstition force ce peuple de la Louisiane à déroger à la constitution essentielle de ses moeurs. Ils sont esclaves, quoiqu'ils n'aient pas de monnoie, II, 167.

Nations. Comment doivent se traiter mutuellement, tant en paix qu'en guerre, I, 104. Ont toutes, même les plus féroces, un droit des gens, ibid. Celle qui est libre peut avoir un libérateur; celle qui est subjuguée ne peut avoir qu'un oppresseur, II, 219. Comparées aux particuliers, quel droit les gouverne, II, 321.

Nature. Les sentiments qu'elle inspire sont subordonnés, dans les états despotiques, aux volontés du prince, I, 146. Douceur et grandeur des délices qu'elle prépare à ceux qui écoutent sa voix, II, 12. Elle compense avec justesse les biens et les maux, II, 45. Les mesures qu'elle a prises pour assurer la nourriture aux enfants, détruisent toutes les raisons sur lesquelles on fonde l'esclavage de naissance, II, 93. C'est elle qui entretient les commodités que les hommes ne tiennent que de l'art, II, 159. C'est elle presque seule, avec le climat, qui gouverne les sauvages, II, 192. Sa voix est la plus douce de toutes les voix, III, 64. Ses lois ne peuvent être locales, et sont invariables, III, 33.

Nature du gouvernement. Ce que c'est: en quoi diffère du principe du gouvernement, I, 126.

Naufrage (droit de). Époque de l'établissement de ce droit insensé: tort qu'il fit au commerce, II, 312.

Navigation. Effets d'une grande navigation, II, 238.

Combien l'imperfection de celle des anciens étoit utile au commerce des Tyriens, II, 265. Pourquoi celle des anciens étoit plus lente que la nôtre, ibid. Comment fut perfectionnée par les anciens, II, 286. N'a point contribué à la population de l'Europe, II, 422. Défendue sur les fleuves par les Guèbres. Cette loi, qui par-tout ailleurs auroit été funeste, n'avoit nul inconvenient chez eux, III, 32.

Navires. Pourquoi leur capacité se mesuroit-elle autrefois par muids de bleds, et se mesure-t-elle aujourd'hui par tonneaux de liqueur? II, 260. Causes physiques de leurs différents degrés de vitesse, suivant
leurs différentes grandeurs et leurs différentes formes,
II, 268 et suiv. Pourquoi les nôtres vont presque à
tous vents, et ceux des anciens n'alloient presque qu'à
un seul, ibid. Comment on mesure la charge qu'ils
peuvent porter, II, 270. Les obligations civiles que

les matelots y passent entre eux, doivent-elles être regardées comme nulles? III, 98.

Négociants. Dans quel gouvernement ils peuvent faire de plus grandes entreprises, II, 235. Il est bon qu'ils puissent acquérir la noblesse, II, 252.

Négociants (compagnie de). Ne conviennent jamais dans le gouvernement d'un seul, et sarement dans les autres, II, 242.

Negres. Motif singulier qui détermina Louis XIII à souffrir que ceux de ses colonies fussent esclaves, II, 95. Raisons admirables qui font le fondement du droit que nous avons de les rendre esclaves, II, 96 et suiv. Comment trafiquent avec les Maures, II, 331. Monnoie de ceux des côtes de l'Afrique, II, 341.

NÉRON. Pourquoi ne voulut pas faire les fonctions de juge, I, 226. Loi adroite et utile de cet empereur, II, 50. Dans les beaux jours de son empire, il voulut détruire les fermiers et les traitants, II, 64. Comment il éluda de faire une loi touchant les affranchis, II, 114.

Neveux. Sont regardés aux Indes comme les enfants de leurs oncles. De là le mariage entre le beau-frère et la belle-soeur y est permis, III, 84.

NITARD. Témoignage que cet historien, témoin oculaire, nous rend du règne de Louis le Débonnaire, III, 394-

Nobles. Sont l'objet de l'envie dans l'aristocratie, I, 116. Quand ils sont en grand nombre dans une démocratie, police qu'ils doivent mettre dans le gouvernement, ibid. Répriment facilement le peuple dans une aristocratie, et se repriment difficilement euxmêmes, I, 131. Doivent être populaires dans une démocratie, I, 179. Doivent être tous égaux dans une

aristocratie, I, 184. Ne doivent, dans une aristocratie, être ni trop pauvres ni trop riches: moyens de prévenir ces deux excès, I, 183 et suiv. N'y doivent point avoir de contestations, ibid. Comment punis autrefois en France, I, 233. Quelle est leur unique dépense à Venise, I, 259. Quelle part ils doivent avoir, dans un état libre, aux trois pouvoirs, I, 359. Doivent, dans un état libre, être jugés par leurs pairs, I, 363. Cas où, dans un état libre, ils doivent être juges des citoyens de tout étage, ibid. et suiv.

Noblesse. Doit naturellement, dans une monarchie, être dépositaire du pouvoir intermédiaire, I, 120. des vices qui, dans une monarchie, empêchent qu'elle puisse être dépositaire des lois, I, 123. Sa profession est la guerre. L'honneur l'y entraîne, l'honneur l'en arrache, I, 148. L'honneur en est l'enfant et le père, I. 185. Doit être soutenue dans une monarchie: moyens d'y reussir, ibid. et suiv. Doit seule posséder les fiefs dans une monarchie. Ses privilèges ne doivent point passer au peuple, ibid. Causes des différences dans le partage des biens qui lui sont destinés, I, 215. Est toujours portée à défendre le trône: exemples, I, 293. Doit, dans un état libre, former un corps distingué qui ait part à la législation, doit v être héréditaire. Comment sa part dans le pouvoir législatif doit être limitée, I, 359. La gloire et l'honneur sont sa récompense, II, 66. Le commerce lui doit-il être permis dans une monarchie? II, 251 et suiv. Estil utile qu'on la puisse acquérir à prix d'argent? ibid. Celle de robe comparée avec celle d'épée, ibid, et suiv. Quand commença à quitter, même à mépriser, la fonction de juge, III, 224.

Noblesse

Noblesse française. Le système de M. l'abbé Dubos sur l'origine de notre noblesse française est faux et injusieux au sang de nos premières familles, et aux trois grandes maisons qui ont régné sur nous, III, 330 et suivantes. Il paroît que l'auteur la fait dériver des antrustions, III, 332. Quand et dans quelle occasion elle commença à refuser de suivre les sois dans toutes sortes de guerres, III, 408.

Noces (secondes). Étoient favorisées et même prescrites par les anciennes lois romaines; le christianisme les rendit défavorables, II, 409.

Noirs. Voyez Negres.

Noms. Contribuent beaucoup à la propagation. Il vaut mieux qu'ils distinguent les familles que les personnes seulement, II, 384.

Nord. Raisons physiques de la force du corps, du courage, de la franchise, etc. des peuples du nord, II, 68. Les peuples y sont peu sensibles à l'amour, II, 70. Raisons physiques de la sagesse avec laquelle ses peuples se maintinrent contre la puissance des Romains, II, 74. Les passions des femmes y sont fort tranquilles, II, 132. Est toujours habité, parce qu'il est presque inhabitable, II, 156. Ce qui rend son commerce nécessaire avec le midi, II, 259. Les femmes et les hommes y sont plus long-temps propres à la génération qu'en Italie, II, 411. Pourquoi le protestantisme y a été mieux reçu que dans le midi, III, 9.

Normandie. Les coutumes de cette province ont été accordées par le duc Raoul, III, 229.

Normands. Leurs ravages causèrent une telle barbarie, que l'on perdit jusqu'à l'usage de l'éoriture, et que l'on perdit toutes les lois, auxquelles on substitua les coutumes, III, 140. Pourquoi persécutoient sur-tout les

40

prêtres et les moines, III, 369. Terminèrent les querelles que le clergé faisoit aux rois et au peuple pour son temporel, III, 396 et suivantes. Charles le Chauve, qui auroit pu les détruire, les laissa aller pour de l'argent, III, 393. Pourquoi dévastèrent la France, et non pas l'Allemagne, III, 415. Leurs ravages ont fait passer la couronne sur la tête de Hugues Capet, qui pouvoit seul la défendre, III, 417.

Notoriété de fait. Suffisoit autrefois, sans autre preuve ni procédure, pour asseoir un jugoment, III, 172. Nouvelles de Justinien. Sont trop diffuses, III, 249.

Nouvelles ecclésiastiques. Les imputations dont elles cherchent à noiscir fauteur de l'Esprit des Lois, sont des calomnies atroces. Preuve sans réplique, IV, 1.

Nouvelliste ecclésiastique. N'entend jamais le sens des - choses, IV, 9 et 10. Méthode singulière dont il se sert pour s'autoriser à dire des invectives à l'auteur, ibid. Jugements et raisonnements absurdes et ridicules de cet écrivain, ibid. et 24 et suiv. Quoiqu'il n'ait d'indulgence pour personne, l'auteur en a beaucoup pour lui, 1V, 27 et suiv. Pourquoi a déclamé contre l'Esprit des Lois, qui a l'approbation de toute l'Europe; et comment il s'y est pris pour déclamer ainsi, ibid. Sa mauvaise foi, IV, 43. Sa stupidité ou sa mauvaise foi dans les reproches qu'il fait à l'auteur touchant la polygamie, ibid. Veut que dans un livre de jurisprudence on ne parle que de théologie, IV, 47. Imputation stupide ou méchante de cet écrivain. IV. 40. Juste appréciation de ses talents et de son ouvrage. IV, 64. Sa critique de l'Esprit des Lois est pernicieuse, pleine d'ignorance, de passion, d'inattention, d'orgueil, d'aigreur; n'est ni travaillée, ni réfléchie: est inutile, dangereuse, calomnieuse, contraire à la charité

chrétienne, même aux vertus simplement humaines: pleine d'injures atroces, pleine de ces emportements que les gens du monde ne se permettent jamais: elle annonce un méchant caractère: est contraire au bon sens, à la religion: capable de rétrécir l'esprit des lecteurs: pleine d'un pédantisme qui va à détruire toutes les sciences, IV, 64 et suiv.

NUMA. Fit des lois d'épargne sur les sacrifices, III, 45, Ses lois sur le partage des terres furent rétablies par Servius Tullius, III, 102.

Numidie. Les frères du roi succédoient à la couronne, à l'exclusion de ses enfants, III, 67.

0

OBRISSANCE. Différence entre celle qui est due dans les états modérés, et celle qui est due dans les états despotiques, I, 140 et suiv. L'honneur met des bornes à celle qui est due au souverain dans une monarchie, I, 147.

Obligations. Celles que les matelots passent entre eux dans un navire doivent-elles être regardées comme nulles ? III, 98.

Offices. Les maires du palais contribuèrent de tout leur pouvoir à les rendre inamovibles: pourquoi, III, 360. Quand les grands commencèrent à devenir héréditaires, III, 409.

Officiers généraux. Pourquoi, dans les états monarchiques, ils ne sont attachés à aucun corps de milice. —
Pourquoi il n'y en a point en titre dans les états despotiques, 1, 203 et suiv.

Offrander. Raison physique de la maxime religieuse d'Athènes, qui disoit qu'une petite offrande honoroit plus les dieux que le sacrifice d'un boeuf, III, 21. Bornes qu'elles doivent avoir: on n'y doit rien admettre de ce qui approche du luxe, III, 45 et suivantes.

Olim. Ce que c'est que les registres que l'on appelle ainsi, III, 218.

Oncles. Sont regardés aux Indes comme les pères de leurs neveux: c'est ce qui fait que les mariages entre beaufrère et belle-soeur y sont permis , III, 84.

Oppienne. Voyez Loi oppienne.

Or. Plus il y en a dans un état, plus cet état est pauvre, II, 324. La loi qui défend, en Espagne, de l'employer en superfluités, est absurde, II, 328. Cause de la quantité plus ou moins grande de l'or et de l'argent, II, 337. Dans quel sens il seroit utile qu'il y en eut beaucoup, et dans quel sens il seroit utile qu'il y en eut peu, ibid. et suiv. De sa rareté relative à celle de l'argent, II, 342.

Or (côte d'). Si les Carthaginois avoient pénétré jusqueslà, ils y auroient fait un commerce bien plus important que celui que l'on y fait aujourd'hui, II, 295 et suiv. Oracles. A quoi Plutarque attribue leur cessation, II,

ORANGE (le prince d'). Sa proscription, III, 255.

Orchomène. A été une des villes les plus opulentes de la Grèce: pourquoi, II, 273. Sous quel autre nom cette ville est connue, ibid.

Ordonnance de 1287. C'est à tort qu'on la regarde comme le titre de création des baillis; elle porte seulement qu'ils seront pris parmi les laïques, III, 226.

de 1670. Faute que l'auteur attribue, mal à propos, à ceux qui l'ont rédigée, III, 251.

Ordonnances. Les barons, du temps de saint Louis, n'éroient soumis qu'à celles qui s'étoient faites de conle cert evec eux, III, 195 et suivantes.

Ordres. Ceux du despote no penventiotie ni contredits ni éludés, I, 140 et suivantes, 3 y u miso sun Est la source ordinaire de nptro-polisesse. I. 146. Source de celui des courtisans; ses différents degrés, I, 146. Est perpigieux dans une nation uII, 195. Est toujours accompagné de la gravité et doute paresse, ibid. et suiv. Pout être utile, quandidhest joint à d'autres qualités morales: les Romains en sont une preuve, I, 196 et sujv. Orient. Il semble que les eunuques y sont un mai nogessaire, II, 118. Une des raisons qui a faix que le gere vernement populaire y a toujours été difficilganétablir, est que le climat demande que les hommes y aient un empire absolu sur les femmes, H. 198, Pripoipe de la morale orientale, II, 129 et suiv. Les, fammes n'y ont pas le gouvernement intérieur de la maison; ce sont les eunuques, II, 134. Il n'y est point question d'enfants adultéring, II , 385 muit to income que Orientaux. Absurdite d'un de leurs supplices, II. 22. Raisons physiques de l'immutabilité de leur religion, de leurs moeurs, de leurs manières, et de leurs lois, II. 74. Tous, exceptée les mahométans, croient, que toutes les religions sant indifférentes en elles-mêmes, III. 26. A made the Capesaria answall Orléans. Le combat judiciaire y étoit en usage dans toutes les demandes pour dettes, III, 142, inchi Orphelins. Comment un état bien policé poutyoit à leur subsistance, II, 426. Orphitien. Voyez Sénatus-consulte. ORTE (le vicomte d'). Refuse par honneur d'obeir à son roi, I, 147. Ostracisme. Prouve la douceur du gouvernement populaire

qui l'employoit, III, 89. Pourquei nous le regardune

gloire celui qui y étois condamné, III, 90. On cessa de l'employer des qu'on en ent abusé contre un homme sans mérite, ibid. Fit mille maux à Syracuse, et fut l'une chose admirable à Athènes, III, 238.

Ostrogotha: Les femmes chez eux succédoient à la couronne de pouvoient régner par elles-mêmes, II, 179, . Théodotic abolit chez eux Pusage du combat judiciaire, III, 158. L'auteur promet un ouvrage particulier sur leur menarchie, III, 280.

OTHONSUP Actoriserent le combat judiciaire d'abord dans les affaires criminelles; ensuite dans les affaires civiles, III, 158.

Ouvriers. On doit chercher à en augmenter, non pas à en diminuer le nombre, II, 395. Laissent plus de bien à leufs enfants, que ceux qui ne vivent que du produit de leurs terres, II, 425.

Oxus. Pourquoi ce fleuve no se jette plus dans la mer easplenne, II, 263'et suiv.

P.

aria, imital el escapa

Pagunisme Pourquoi il y wolt et il pouvoit y avoir dans cette religion des crimes inexpiables, III, 16.

Paiers. De ce qu'ils élevoient des autels aux vices, s'en-suit-il qu'ils aimoient 'les vices : III, 6.

Pairs. Henri VIII se défit de céux qui lui déplaisoient,

par le moyen des commissaires, II, 33. Étoient les vassaux d'un même seigneur, qui l'assistoient dans les jugements qu'il rendoit pour ou contre chacun d'eux, n'III, 224. Afin d'éviter le crime de félonie, on les appeloit de faux jugement, et non pas le seigneur, III, 1797 Leur devoir étoit de combattre et de juger, TH, 184. Comment rendoient la justice, III, 224.

Quand commencerent à ne plus être assemblés par le seigneur pour juger, III, 224 et suiv. Ce n'est point une loi qui a aboli les fonctions de pairs dans les cours des seigneurs; cela s'est fait peu à peu, III, 226.

Paix. Est la première loi naturelle de l'homme qui ne seroit point en société, I, 102. Est l'effet naturel du commerce, II, 232.

Paladins. Quelle étoit leur occupation, III, 168.

Palestine. Cest le seul pays, et ses environs, où une religion qui défend l'usage du cochon puisse être bonne: raisons physiques, III, 31.

Papes. Employèrent les excommunications pour empêcher que le droit romain ne s'accréditât au préjudice de leurs canons, II, 223. Les décrétales sont, à proptement parler, leurs resoriges; et les rescripts sont une mauvaise sorte de législation: pourquoi, III, 256. Pourquoi Louis le Débonnaire abandonna leur élection au peuple romain, III, 380.

Papier. Un impôt sur le papier destiné à écrire les actes seroit plus commode que celui qui se prend sur les diverses clauses des actes, II, 52.

Papiers circulans. Combien il y en a de sorres: qui sont ceux qu'il est utile à un état de faire circuler, II, 364.

PAPIRIUS. Son crime, qui ne doit pas être confonduavec celui de Plautius, fut utile à la libersé, II, 32.

Partage. Quand il a commencé à s'établir en matière de fiefs, III, 410 et suiv.

Paraguay. Sagesse des lois que les Jésuites y ont établies.

1, 194. Pourquoi les peuples y sont si fort attachés à la religion chrétienne, tandis que les autres sauvages le sont si peu à la leur, III, 30.

Paresse.: Celle d'une nation vient de son orgueil, II, 196. Dédommage les peuples des maux que leur fait souffrir le pouvoir arbitraire, II, 45.

Paresse de l'ame. Sa cause et son effet, III, 12. Parlement. Ne devroit jamais frapper ni sur la jurisdiction des seigneurs, ni sur la jurisdiction ecclésiastique, I. 121. Il en faut dans une monarchie, I. 122. Plus il délibère sur les ordres du prince, mieux il lui obéit, 1, 182. A souvent, par sa fermeté, préservé le royaume de sa chûte, ibid. Son attachement aux lois est la sureté du prince dans les mouvements de la monarchie, II, 180. La manière de prononcer des enquêtes. dans le temps de leur création, n'étoit pas la même que celle de la grand'chambre: pourquoi, III, 201 et suiv. Ses jugements avoient autrefois plus de rapport à l'ordre politique qu'à l'ordre civil: quand et comment il descendit dans le détail civil, III, 218. Rendu sédentaire, il fut divisé emplusieurs classes, ibid. A réformé les abus intolérables de la jurisdiction ecclésiastique, III, 220. A mis, par un arrêt, des bornes à la cupidité des ecclésiastiques, III, 221.

Voyez Corps législatif.

Parales. Quand sont crimes et quand ne le sont pas, II, 17 et suiv.

Parritides, Quelle étoit leur peine du temps de Henri premier, III, 207.

Partage des biens. Est réglé par les seules lois civiles ou politiques, III, 65 et suiv.

Partage des terres. Quand et comment doit se faire: précautions nécessaires pour en maintenir l'égalité, I, 166, 168 et suiv. Celui que fit Romulus est la source de toutes les lois romaines sur les successions, III, 100 et suiv. Celui qui se fit entre les barbares et les Romains, lors de la conquête des Gaules, prouve que les Romains ne furent point tous mis en servitude; et que ce n'est point dans cette prétendue servitude générale

qu'il faut chercher l'origine des serfs et l'origine des fiefs, III, 266 et suiv.

Voyez Terres.

Parthes. L'affabilité de Mithridate leur rendit ce roi insupportable: cause de cette bizarrerie, II, 190. Révolutions que leurs guerres avec les Romains apportèrent dans le commerce, II, 310 et suiv.

Partie publique. Il ne pouvoit y en avoir dans le temps que les lois des barbares étoient en vigueur: il ne faut pas prendre les avoués pour ce que nous appelons aujourd'hui partie publique: quand a été établie, III, 206 et suiv.

Passions. Les pères peuvent plus aisément donner à leurs enfants leurs passions que leurs connoissances: parti que les républiques doivent tirer de cette règle, I, 152. Moins nous pouvons donner carrière à nos passions particulières, plus nous nous livrons aux générales; de là l'attachement des moines pour leur ordre, I, 163.

Pasteurs. Mœurs et lois des peuples pasteurs, II, 163. Patane. Combien la lubricité des femmes y est grande; causes, II, 131.

Patriciens. Comment leurs prérogatives influoient sur la tranquillité de Rome: nécessaires sous les rois: inutiles pendant la république, I, 377 et 378. Dans quelles assemblées du peuple ils avoient le plus de pouvoir, I, 381. Comment ils devinrent subordonnés aux plébeiens, I, 385.

Patrie (amour de la). C'est ce que l'auteur appelle vertu. En quoi consiste: à quel gouvernement est principalement affecté, I, 151. Ses effets, I, 163.

Paturages. Les pays où il y en a beaucoup sont peu peuplés, II, 393.

PAUL. Raisonnement absurde de ce jurisconsulte, III, 253.

Pauvreté. Fait finit les monarchies, I, 262. Celle d'un petit état, qui ne paie point de tributs, est-elle une preuve que, pour rendre un peuple industrieux, il faut le surcharger d'impôts? II, 44. Effets funestes de celle d'un pays, Il, 45. Celle des peuples peut avoir deux causes: leurs différents effets, II, 234. C'est une absurdité de dire qu'elle est favorable à la propagation, II, 391. Ne vient pas du défaut de propriété, mais du défaut de travail, II, 425. Sources ordinaires de la pauvreté des particuliers: moyens de la soulager et de la détruire : 1°, les hôpitaux, ou plutôt des secours qui ne soient que passagers, comme la cause du mal qui, dans un temps bien réglé, ne doit jamais être perpétuelle; 2°. l'interdiction de l'hospitalité chez les moines, et de tous les asyles de la paresse, ibid. et suivantes.

Pays de droit écrit. Pourquoi les coutumes n'ont pu y prévaloit sur les lois romaines, III, 139. Révolutions que les lois romaines y ont essuyées, III, 143.

Pays formés par l'industrie des hommes. La liberté y convient, II, 158.

Paysans. Lorsqu'ils sont à leur aise, la nature du gouvernement leur est indifférente, II, 153 et suiv.

Péché originel. L'auteur étoit-il obligé d'en parler dans son chapitre premier? IV, 17.

Péculat. Ce crime est naturel dans les états despotiques, I, 201. La peine dont on le punit à Rome quand il y parut, prouve que les lois suivent les mœurs, II, 212.

Pédaliens. N'avoient point de prêtres, et étoient barbares, III, 41.

Pédanterie. Seroit-il bon d'en introduire l'esprit en France? II, 193.

Pégu. Comment les successions y sont réglées, I, 196 b. Un roi de ce pays pensa étouffer de rire, en apprenant qu'il n'y avoit point de roi à Venise, II, 190. Les points principaux de la religion de ses habitants sont la pratique des principales vertus morales, et la tolérance de toutes les autres religions, III, 12 et 13.

Peine de mort. Dans quel cas est juste, II, 7 et surv. Peine du talion. Dérive d'une loi antérieure aux lois positives. I. 00.

Peines. Doivent être plus on moins sévères, suivant la nature des gouvernements, I, 231 et suiv. tent ou diminuent dans un état à mesure qu'on s'approche ou qu'on s'éloigne de la liberté, ihid. Tout ce que la loi appelle peine dans un état modéré, en est une: exemple singulier, I, 233. Comment on doit ménager l'empire qu'elles ont sur les esprits, ibid. et suiv. Quand elles sont outrées, elles corrompent le despotisme même, I, 238 et suiv. Le sénat de Rome préféroit celles qui sont modérées: exemple, I. 241. Les empereurs romains en proportionnèrent la rigueur au rang des coupables, I, 243 et suiv. Doivent être dans une juste proportion avec les crimes: la liberté dépend de cette proportion, I, 246 et suiv. et II, 4 et suiv... C'est un grand mal en France qu'elles ne soient pas proportionnées aux crimes, I, 247. Pourquoi celles que les empereurs romains avoient prononcées contre l'adultère ne furent pas suivies, I, 274 et suiv. Doivent être tirées de la nature de chaque crime, II, 4 et suiv. Quelles doivent être celles des sacrilèges, II, 5. - des crimes qui sont contre les mœurs ou contre la pureté, II, 6. - des crimes contre la police, II, 7. - des crimes qui troublent la tranquillifé des sitoyens sans en attaquer la súreté, ibid. - des crimes

qui attaquent la sûreté publique, II, 6. Quel doit être leur objet, II, 7. On ne doit pas en faire subir qui violent la pudeur, II, 22. On en doit faire usage pour arrêter les crimes, et non pour faire changer les manières d'une nation, II, 202. Imposées par les lois romaines contre les célibataires, II, 408 et suiv. Une religion qui n'en annonceroit point pour l'autre vie, n'attacheroit pas beaucoup, III, 36. Celles des lois barbares étoient toutes pécuniaires; ce qui rendoit la partie publique inutile, III, 206 et suivantes. Pourquoi il y en avoit tant de pécuniaires chez les Germains, qui étoient si pauvres, III, 306 et 307.

Peines fiscales. Pourquoi plus grandes en Europe qu'en Asie, II, 52.

Peines pécuniaires. Sont préférables aux autres, I, 249. On peut les aggraver par l'infamie, ibid.

Pélerinage de la Mecque. Gengis-kan le trouvoit absurde: pourquoi, III, 38.

PENN., Comparé à Lycurgue, I, 154.

Pénestes. Peuple vaincu par les Thessaliens. Étoient condamnés à exercer l'agriculture, regardée comme une profession servile, I, 159.

Pénitence. Règles, puisées dans le bon sens, que l'on doir suivre quand on impose des pénitences aux autres ou à soi-même, III, 16.

Pensées. Ne doivent point être punies, II, 17...

Pronius. La perfidie qu'il fit à son père prouve que les offices des comtes étoient annuels, et qu'ils les rendoient perpétuels à force d'argent, III, 341.

PEPIN. Fit rédiger les lois des Frisons, III, 119. Constitution de ce prince, qui ordonne de suivre la soutume par-tout où il n'y a pas de loi, mais de ne pas préférer la coutume à la loi, III, 142. Explication

de cette constitution, III, 143. De son temps les coutumes avoient moins de force que les lois: on préféroit cependant les coutumes; enfin elles prirent entièrement le dessus, ibid. Comment sa maison devint puissante: attachement singulier de la nation pour elle, III, 350 et suiv. Se rendit maître de la monarchie en protégeant le clergé, III, 367. Précautions qu'il prit pour faire rentrer les ecclésiastiques dans leurs biens, III. 372. Fait oindre et bénir ses deux fils en même temps que lui: fait obliger les seigneurs à n'élire jamais personne d'une autre race. Ces faits, avec plusieurs autres qui suivent, prouvent que pendant la seconde race la couronne étoit élective. III. 384 et suiv. Partage son royaume entre ses deux fils, ibid. La foi et hommage a-t-elle commencé à s'établir de son temps? III, 424.

Pères. Doivent-ils être punis pour leurs enfants? I, 251. C'est le comble de la fureur despotique, que leur disgrace entraîne celle de leurs enfants et de leur femme, II, 40. Sont dans l'obligation naturelle d'élever et de nourrir leurs enfants; et c'est pour trouver celui que cette obligation regarde que le mariage est établi, II, 182. Est-il juste que le mariage de leurs enfants de pende de leur consentement? II, 387. Il est contre la nature qu'un père puisse obliger sa fille à répudier son mari, sur-tout lorsqu'il a consenti au mariage, III. 62. Dans quels cas sont autorisés par le droit naturel à exiger de leurs enfants qu'ils les nourrissent, III, 64. Sont-ils obligés par le droit naturel de donner à leurs enfants un métier pour gagner leur vie? ibid. La loi naturelle leur ordonne de nourrir leurs enfants; mais non pas de les faire héritiers, III, 66 et suiv. Pourquei ne peuvent pas épouser leurs filles, III, 79.

Pouvoient vendre leurs enfants. Delà la faculté sans bornes que les Romains avoient de tester, III, 103. La force du naturel leur faisoit souffrir à Rome d'être confondus dans la sixième classe, pour éluder la loi voconienne en faveur de leurs enfants, III, 110 et suivantes.

Père de famille. Pourquoi ne pouvoit pas permettre à son fils, qui étoit en sa puissance, de tester, III, 106.

Pères de l'église. Le zèle avec lequel ils ont combattu les lois juliennes est pieux, mais mal entendu, II, 404 et suivantes.

Périéciens. Peuple vaincu par les Crétois. Étoient condamnés à exercer l'agriculture, regardée comme une profession servile, I, 159.

Perse. Les ordres du roi y sont irrévocables, I, 141. Comment le prince s'y assure la couronne, I, 197. Bonne coutume de cet état, qui permet à qui veut de - sortir du royaume, II, 41. Les peuples y sont heureux, parce que les tributs y sont en régie, II, 64. La polygamie, du temps de Justinien, n'y empêchoit pas les adultères, II, 126. Les femmes n'y sont pas même chargées du soin de leurs habillements, II, 134. La religion des Guèbres a rendu ce royaume florissant; celle de Mahomet le détruit: pourquoi, III, 15. C'est le seul pays où la religion des Guèbres peut convenir, III. 12. Le roi y est chef de la religion: l'Alcoran borne son pouvoir spirituel, III, 47. Il est aisé, en suivant la méthode de M. l'abbé Dubos, de prouver qu'elle ne fut point conquise par Alexandre, mais qu'il y fut appelé par les peuples, III, 329.

Perses. Leur empire étoit despotique, et les anciens le prenoient pour une monarchie, I, 372. Coutume excellente chez eux pour encourager l'agriculture, II,

78. Comment vinrent à bout de rendre leur pays fertile et agréable, Il, 159. Étendue de leur empire: en surent-ils profiter pour le commerce? II, 275 et suiv. Préjugé singulier qui les a toujours empêchés de faire le commerce des Indes, ibid. Pourquoi ne profitèrent pas de la conquête de l'Égypte pour leur commerce, II, 280. Avoient des dogmes faux, mais très-utiles, III, 26. Pourquoi avoient consacré certaines familles au sacerdoce, III, 41. Épousoient leur mère, en conséquence du précepte de Zoroastre, III, 81.

Personnes. Dans quelle proportion doivent être taxées, II, 48.

Peste. L'Égypte en est le siège principal: sages précautions prises en Europe pour en empêcher la communication, II, 83. Pourquoi les Turcs prennent si peu de précautions contre cette maladie, ibid.

Petits-enfants. Succédoient, dans l'ancienne Rome, à l'aïeul paternel, et non à l'aïeul maternel; raison de cette disposition, III, 101.

Peuple. Quand il est souverain, comment peut user de sa souveraineté, I, 109. Ce qu'il doit faire par luimême quand il est souverain; ce qu'il doit faire par ses ministres, I, 110. Doit, quand il a la souveraineté, nommer ses ministres et son sénat, ibid. Son discernement dans le choix des généraux et des magistrats, ibid. et suiv. Quand il est souverain, par qui doit être conduit, I, 112. Son incapacité dans la conduite de certaines affaires, I, 114 et suiv. De quelle importance il est que, dans les états populaires, la division que l'on en fait par classes soit bien faite, ibid. Ses suffrages doivent être publics, I, 116. Son caractère, ibid. Doit faire les lois dans une démocratie, I, 117.

Quel est son état dans l'aristocratie, I, 117. Il est utile que dans une aristocratie il ait quelque influence dans le gouvernement, ibid. Il est difficile que dans une monarchie il soit ce que l'auteur appelle vertueux: pourquoi, I, 135. Comment, dans les états despotiques, il est à l'abri des ravages des ministres, I, 139. Ce qui fait sa sûreté dans les états despotiques, I, 141. La cruauté du souverain le soulage quelquefois, ibid. Pourquoi on méprise sa franchise dans une monarchie, 1, 145. Tient long-temps aux bonnes maximes qu'il a une fois embrassées, I, 162. Peut-il, dans une république, être juge des crimes de lèse majesté? I, 223 et suiv. Les lois doivent mettre un frein à la cupidité qui le guideroit dans les jugements des crimes de lèse majesté, ibid. Cause de sa corruption, I; 287. Ne doit pas, dans un état libre, avoir la puissance législative: à qui doit la confier, I, 357 et suiv. Son attachement pour les bons monarques, II, 34. Jusqu'à quel point on doit le charger d'impôts, II, 49. Veut qu'on lui fasse illusion dans la levée des impôts: comment on peut conserver cette illusion, II, 51 et suiv. Est plus heureux sous un gouvernement barbare que sous un gouvernement corrompu, II. 60. Son SALUT EST LA PREMIÈRE LOI, III, 95.

Peuple d'Athènes. Comment fut divisé par Solon, I, 113.

Peuple de Rome. Son pouvoir sous les cinq premiers rois, I, 375 et suiv. Comment il établit sa liberté, I, 380 et suivantes. Sa trop grande puissance étoit cause de l'énormité de l'usure, II, 371 et suiv.

Peuple naissant. Il est incommode d'y vivre dans le célibat; il ne l'est point d'y avoir des enfants: c'est le contraire dans un peuple formé, II, 390.

Peuple.

Peuple romain. Comment fut divisé par Servius Tullius, I, 112. Comment étoit divisé du temps de la république, et comment s'assembloit, I, 380 et suiv.

Peuples. Ceux qui ne cultivent point les terres sont plutôt gouvernés par le droit des gens que par le droit civil, II, 162. — Leur gouvernement, leurs moeurs, ibid. et suiv. — Ne tirent point leurs ornements de l'art, mais de la nature: de la la longue chevelure des rois francs, II, 179. Leur pauvreté peut dériver de deux causes qui ont différents effets, II, 234.

PHALEAS de Chalcédoine. En voulant établir l'égalité, il la rendit odieuse, I, 169.

PHEDRE. Eloge de la Phedre de Racine: elle exprime les véritables accens de la nature, III, 63.

Phéniciens. Nature et étendue de leur commerce, II, 266. Réussirent à faire le tour de l'Afrique, II, 288. Ptolémée regardoit ce voyage comme fabuleux, II, 291.

PHILIPPE de Macédoine. Blessé par un calomniateur, II, 35. Comment profita d'une loi de la Grèce qui étoit juste, mais imprudente, III, 236.

PHILIPPE II, dit Auguste. Ses établissements sont une des sources des coutumes de France, III, 229.

PHILIPPE IV, dit le Bel. Quelle autorité il donna aux lois de Justinien, III, 200.

PHILIPPE VI, dit de Valois. Abolit l'usage d'ajourner les seigneurs sur les appels des sentences de leurs juges, et soumit leurs baillis à cet ajournement, III, 200.

PHILIPPE II, roi d'Espagne. Ses richesses furent cause de sa banqueroute et de sa misère, II, 324. Absurdité dans laquelle il tomba quand il proscrivit le prince d'Orange, III, 255.

PHILON. Explication d'un passage de cet auteur touchant les mariages des Athéniens et des Lacédémoniens, I, 162.

21

Philosophes, Que ont-ils, appris les lois de la morale?

IV, 22.96 201131 in introduire le célibat dans l'em-

pire : le christianisme acheva de l'y mettre en crédit,

PIERRE I (le czar). Mauyaise loi de ce princo, II, 36.

Loi sage de ce prince, II, 47. S'y prit mal pour changer les moeurs et les manières des Moscovites, II, 201. Comment a joint le Pont-Euxin à la mer caspienne, II, 264.

Piete. Ceux que cette vertu inspire parlent toujours de la religion, parce qu'ils l'aiment, III, 34.

Pistes. Voyez Edit de Ristes.

Places fortes. Sont necessaires sur les frontières d'une monarchie; pernicieuses dans un état despotique, I,

Placites des hommes libres. Ce qu'on appeloit ainsi dans les temps recules de la monarchie, III, 301 et suiv. Plaideurs, Comment traites en Turquie, I, 218 et suiv.

Passions funestes dont ils sont animes, ibid.

Plaines. La monarchie s'y établit mieux qu'ailleurs, 11, 153.

Plantes. Pourquoi suivent mieux les lois naturelles que les bêtes, I, 100.

PLATON. Ses lois étoient la correction de celles de Lacédémone, I, 153. Doit servir de modèle à ceux qui voudront faire des institutions nouvelles, I, 156. Ses lois ne pouvoient subsister que dans un petit état, ibid. Regardoit la musique comme une chose essentielle dans un état, I, 157. Vouloit qu'on punit un citoyen qui faisoit le commerce, I, 159. Vouloit qu'on punit de mort ceux qui recevroient des présents pour faire leur devoir, I, 206. Compare la vénalité des charges à la vénalité de la place de pilote dans un vaisseau, I, 211. Ses lois ôtoient aux esclaves la défense naturelle: on leur doit même la défense civile, II, 112. quoi il vouloit qu'il y ent moins de lois, dans une ville où il n'y a point de commerce maritime, que dans une ville où il y en a, II, 249. Ses préceptes sur la propagation, II, 398. Regardoit avec raison comme également impies ceux qui nient l'existence de Dieu ceux qui croient qu'il ne se mêle point des choses d'ici bas, et ceux qui croient qu'on l'appaise par des présents, III, 45. A fait des lois d'épargne sur les funérailles, ibid. Dit que les dieux ne peuvent pas avoir les offrandes des impies pour agréables, puisqu'un homme de bien rougiroit de recevoir des présents d'un malhonnéte homme, III, 46. Loi de ce philosophe contraire à la loi naturelle, III, 61. Dans quel cas il vouloit qu'on punit le suicide, III, 239. Loi vicieuse de ce philosophe, III, 254 et suiv. Source du vice de quelques-unes de ses lois, ibid.

PLAUTIUS. Son crime, qu'il ne faut pas confondre avec celui de Papirius, affermit la liberté de Rome, II, 31 et suiv.

Plébéiens. Pourquoi on eut tant de peine à Rôme à les élever aux grandes charges: pourquoi ils ne le furent jamais à Athènes, quoiqu'ils eussent droit d'y prétendre dans l'une et dans l'autre villé, I, rii. Comment ils devinrent plus puissants que les patricieus, I, 385. A quoi ils bornèrent leur puissance à Rome, I, 387. Leur pouvoir et leurs fonctions à Rome sous les rois et pendant la république, I, 388. Leurs usurpations sur l'autorité du sénat, I, 391 et suiv.

Plébiscites. Ce que c'étoit : leur origine, et dans quelles assemblées ils se faisoient, I, 385.

Plutarque. Dit que la loi est la reine de tous les mortels et immortels, I, 97, a. Regardoit la musique comme une chose essentielle dans un état, I, 157 et suiv. Trait horrible qu'il rapporte des Thébains, I, 161. Le nouvelliste ecclésiastique accuse l'auteur d'avoir cité Plutarque; et il est vrai qu'il a cité Plutarque, IV, 8.

Poètes. Les décemvirs avoient prononcé à Rome la peine de mort contre eux, I, 243. Caractère de ceux d'Angleterre, II, 230.

Poids. Est-il nécessaire de les rendre uniformes par tout le royaume? III, 257.

Point-d'honneur. Gouvernoit tout au commencement de la troisième race, III, 162. Son origine, III, 163 et suiv. Comment s'en sont formés les différents articles, III, 164.

Poisson. S'il est vrai, comme on le prétend, que ses parties huileuses soient propres à la génération, l'institut de certains ordres monastiques est ridicule, II, 392.

Police. Ce que les Grecs nommeient ainsi, I, 375. Quels sont les crimes contre la police: quelles en sont les peines, II, 6. Ses réglements sont d'un autre ordre que les autres lois civiles, III, 97 et suiv. Dans l'exercice de la police, c'est le magistrat plutôt que la loi qui punit: il n'y faut guère de formalités, point de grandes punitions, point de grands exemples; des réglements plutôt que des lois: pourquoi, ibid.

Politesie. Ce que c'est en elle-même: quelle est la source de celle qui est en usage dans une monarchie, I, 144 et suiv. Flatte autant ceux qui sont polis que ceux envers qui ils le sont, I, 146. Est essentielle dans une monarchie: d'où elle tire sa source, I, 145 et II, 195. Est utile en France: quelle y en est la source, II, 192. Ce que c'est; en quoi elle diffère de la civilité, II, 204. Il y en a peu en Angleterre: elle n'est entrée à Rome que quand la liberté en est sortie, II, 227 et suiv. C'est celle des moeurs, plus que celle des manières, qui doit nous distinguer des peuples barbares, ibid. Naît du pouvoir absolu, ibid.

Politique. Emploie, dans les monarchies, le moins de vertu qu'il est possible, I, 133. Ce que c'est: le caractère des Anglais les empêche d'en avoir, II, 86. Est autorisée par la religion chrétienne, III, 4.

Politiques. Ceux de l'ancienne Grèce avoient des vues bien plus saines que les modernes sur le principe de la démocratie, I, 129. Sources des faux raisonnements qu'ils ont faits sur le droit de la guerre, I, 326.

Pologne. Pourquoi l'aristocratie de cet état est la plus imparfaite de toutes, I, 120. Pourquoi il y a moins de luxe que dans d'autres états, I, 255. L'insurrection y est bien moins utile qu'elle ne l'étoit en Crète, I, 296. Objet principal des lois de cet état, I, 352. Il lui seroit plus avantageux de ne faire aucun commerce que d'en faire un quelconque, II, 255.

Polonais. Pertes qu'ils font sur leur commerce en bled, II, 241.

Poltronnerie. Ce vice, dans un particulier membre d'une nation guerrière, en suppose d'autres: la preuve par le combat singulier avoit donc une raison fondée sur l'expérience, III, 152.

Poltrons. Comment étoient punis chez les Germains, III, 303.

POLYBE. Regardoit la musique comme nécessaire dans un état, I, 157.

Polygamie. Inconvénient de la polygamie dans les familles des princes de l'Asie, 1, 198. Quand la religion

ne s'y oppose pas, elle doit avoir lieu dans les pays chauds: raison de cela, II, 120. Raison de religion à part, elle ne doit pas avoir lieu dans les pays tempérés, ibidem. La loi qui la défend se rapporte plus au physique du climat de l'Europe qu'au physique du climat de l'Asie, II, 121. Ce n'est point la richesse qui l'introduit dans un état; la pauvrete peut faire le même effet, II, 122. N'est point un luxe, mais une occasion de luxe, ibid. Ses diverses circonstances, ibid. et suiv. Pays où une femme a plusieurs maris: raisons de cet usage, II, 123 et suiv. A rapport au climat, II, 124. La disproportion dans le nombre des hommes et des femmes peut-elle être assez grande pour autoriser la pluralité des femmes ou celle des maris? II, 123. Ce que l'auteur en dit n'est pas pour en justifier l'usage, mais pour en rendre raison, ibid. et suiv. Considérée en elle-même, II, 125. N'est utile ni au genre humain, ni à aucun des deux sexes, ni aux enfants qui en sont le fruit, ibid. Quelque abus qu'on en fasse, elle ne prévient pas toujours les désirs pour la femme d'un autre, ibid. Mène à cet amour que la nature désavoue, II, 126. Ceux qui en usent, dans les pays où elle est permise, doivent rendre tout égal entre leurs femmes, ibid. Dans les pays où elle a lieu, les femmes doivent être séparées d'avec les hommes, II, 127. N'étoit permise, chez les Germains, qu'aux nobles, et aux rois seulement du temps de la première race, II, 180. On ne connoît guère les bátards dans les pays où elle est permise, II, 385. Elle a pu faire déférer la couronne aux enfants de la soeur, à l'exclusion de ceux du roi, III, 67. Règle qu'il faut suivre dans un état où elle est permise, quand il s'y introduit une religion qui la défend, III,

| 74. Mauvaise for ou scupidite      |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| reproches qu'il fait à l'auteur su | n la polygamie, IV, 35    |
| et suivantes.                      | ातः । प्रणापार्वे स्तरः । |
| POMPÉE. Ses soldats apportèren     | t de Syrie une maladie    |
| à peu près semblable à la lè       | pre: elle n'eut pas de    |
|                                    | The second of the second  |
| Pont-Euxin. Comment Séleucus       | Nicator auroit pu exé-    |
| cuter le projet qu'il avoit de le  |                           |
| pienne. Comment Pierre premi       | ier l'a executé, 1151264. |
| Pontife. Il en faut dans une reli  |                           |
| ministres, III, 46. Droit qu'i     |                           |
| hérédités: comment on l'éludoi     |                           |
| Pontificat. En quelles mains doi   |                           |
|                                    | n i en per nac ou         |
| POPE. L'auteur n'a pas dit un n    |                           |
| IV, 18.                            |                           |
| Population. Elle est en raison     |                           |
| et des arts, II, 161. Les per      |                           |
| favorables que les grands, II,     |                           |
| employa sous Auguste pour l        |                           |
| et suivantes.                      |                           |
| Voyez Propagation.                 | . 1.                      |
| Port d'armes. Ne doit pas tette    |                           |
| capital, III, 98.                  |                           |
| Port franc. Il en faut un dans u   |                           |
| merce d'économie ,: II., 2243.     |                           |
| Ports de mer. Raison morale et pl  |                           |
| que l'on y remarque, malgré l      |                           |
|                                    | tis e'e atlack            |
| Portugais. Découvrents lendap de   |                           |
| 318. Comment ils traffquèren       |                           |
| et suiv. Leurs commetes et le      |                           |
| différent avec les Espagnots:      |                           |
|                                    |                           |

et suiv. L'or qu'ils ont trouvé dans le Brésil les appauvrira, et achevera d'appauvrir les Espagnols, II, 327. Bonne loi maritime de ce peuple, III, 98.

Portugal. Combien le pouvoir du clergé y est utile au peuple, I, 122. Tout étranger que le droit du sang y appelleroit à la couronne, est rejeté, III, 96.

Pouvoir. Comment on en peut réprimer l'abus, I, 351.

Pouvoir arbitraire. Maux qu'il fait dans un état, II, 45.

Pouvoir paternel. N'est point l'origine du gouvernement d'un seul, II, 105.

Pouvoirs. Il y en a de trois sortes en chaque état, I, 352. Comment sont distribués en Angleterre, ibid. Il est important qu'ils ne soient pas réunis dans la même personne ou dans le même corps, I, 353. Effets salutaires de la division des trois pouvoirs, ibid. et suiv. A qui doivent être confiés, I, 380 et suiv. Comment furent distribués à Rome, I, 387 et suiv. — dans les provinces de la domination romaine, I, 399 et suiv.

Poumoirs intermédiaires. Quelle est leur nécessité, et quel doit être leur usage dans la monarchie, I, 120. Quel corps doit plus naturellement en être dépositaire, I, 123.

Praticions...Lorsqu'ils commencèrent à se former, les seigneurs perdirent l'usage d'assembler leurs pairs pour juger, MIL. 224 et suiv. Les ouvrages de ceux qui vivoient du temps de saint Louis, sont une des sources de nos coutumes de France, III, 228 et suiv.

Pratiques religieuses. Elus une religion en est chargée, plus elle attache ses sectateurs, III, 36.

Pratiques superstitieures. Une religion qui fait consister dans leur observance le principal mérite de ses sectateurs, autorise par là les désordres, la débauche et les haines, III, so et 28....

Préceptes. La religion en doit moins donner que de conseils, III, 11.

Préceptions. Ce que c'étoit sous la première race de nos rois: par qui et quand l'usage en fut aboli, III, 348 et suivantes. Abus qu'on en fit, III, 306.

Prédestination. Le dogme de Mahomet sur cet objet est pernicieux à la société, III, 15. Une religion qui admet ce dogme a besoin d'être soutenue par des lois civiles sévères, et sévèrement exécutées. Source et effets de la prédestination mahométane, III, 18. Ce dogme donne beaucoup d'attachement pour la religion qui l'enseigne, III, 36.

Prérogatives. Celles des nobles ne doivent pas passer au peuple, I, 186.

Présents. On est obligé, dans les états despotiques, d'en faire à ceux à qui on demande des graces, I, 205. Sont odieux dans une république et dans une monarchie, ibid. Les magistrats n'en doivent recevoir aucun, I, 206. C'est une grande impiété de croire qu'ils appaisent aisément la divinité, III, 45.

Présomption. Celle de la loi vaut mieux que celle de l'homme, III, 254.

Prêt. Du prêt par contrat, II, 371 et suiv.

Prêt à intérêt. C'est dans l'évangile, et non dans les réveries des scholastiques, qu'il en faut chercher la source, II, 314.

Préteurs. Qualités qu'ils doivent avoir, I, îto et suive.

Pourquoi introduisirent à Rome les actions de bonne foi, I, 222. Leurs principales fonctions à Rome, I, 389 et suive. Temps de leur création: leurs fonctions: durée de leur pouvoir à Rome, I, 394. Suivoient la lettre plutôt que l'esprit des lois, III, 110. Quand nommencèrent à être plus touchés des raisons d'équité que de l'esprit de la loi, III, 116.

Prêtres. Sources de l'autorité qu'ils ont ordinairement chez les peuples barbares, II, 188. Les peuples qui n'en ont point sont ordinairement barbares, III, 40 et suiv. Leur origine. Pourquoi on s'est accoutumé à les honorer, III, 41. Pourquoi sont devenus un corps séparé, ibid. Dans quel cas il seroit dangereux qu'il y en eût trop, ibid. Pourquoi il y a des religions qui leur ont ôté non seulement l'embarras des affaires, mais même celui d'une famille, ibid.

Preuves. L'équité naturelle demande que leur évidence soit proportionnée à la gravité de l'accusation, IV, 5, 15. Celles que nos pères tiroient de l'eau bouillante, du fer chaud et du combat singulier, n'étoient pas si imparfaites qu'on le pense, III, 150 et suiv.

Preuves négatives. N'étoient point admises par la loi salique: elles l'étoient par les autres lois barbares, III, 145 et suiv. En quoi consistoient, ibid. Les inconvénients de la loi qui les admettoit, étoient réparés par celle qui admettoit le combat singulier, III, 146 et suivantes. Exception de la loi salique à cet égard, III, 145. Autre exception, III, 147 et suiv. Inconvénient de celles qui étoient en usage chez nos pères, III, 153 et suiv. Comment entraînoient la jurisprudence du combat judiciaire, III, 157. Ne furent jamais admises dans les tribunaux ecclésiastiques, III, 159.

Preuves par l'eau bouillante. Admises par la loi salique. Tempérament qu'elle prenoit pour en adoucir la rigueur, III, 149. Comment se faisoient, III, 152 et suiv. Dans quel cas on y avoit recours, ibid.

Preuves par l'eau froide. Abolies par Lothaire, III, 160.

Preuves par le combat. Par quelles lois admises, III, 146, 152. Leur origine, III, 146 et suiv. Lois particulières à ce sujet, ibid. Étoient en usage chez les

Francs: preuves, III, 154. Comment s'étendirent, ibid. et suiv.

Voyez Combat judiciaire.

Preuves par le feu. Comment se faisoient. Ceux qui y succomboient étoient des efféminés, qui, dans une nation guerrière, méritoient d'être punis, III, 152.

Preuves par témoins. Révolutions qu'a essuyées cette espèce de preuves, III, 227.

Prière. Quand elle est réitérée un certain nombre de fois par jour, elle porte trop à la contemplation, III, 15. Prince. Comment doit gouverner une monarchie. Quelle doit être la règle de ses volontés, I, 120. Est la source de tout pouvoir dans une monarchie, ibid. Il y en a de vertueux, I, 134. Sa sûreté, dans les mouvements de la monarchie, dépend de l'attachement des corps intermédiaires pour les lois, I, 189. En quoi consiste sa vraie puissance, I, 319. Quelle réputation lui est la plus utile, I, 324. Souvent ne sont tyrans que parce qu'ils sont foibles, II, 14. Ne doit point empêcher qu'on lui parle des sujets disgraciés, II. 41. La plupart de ceux de l'Europe emploient, pour se ruiner, des moyens que le fils de famille le plus dérangé imagineroit à peine, II, 61. Doit toujours avoir une somme de réserve: il se ruine, quand il dépense exactement ses revenus, II, 62. Règles qu'il doit suivre quand il veut faire de grands changements dans sa nation, II, 201. Ne doit point faire le commerce, II, 249. Dans quels rapports peut fixer la valeur de la monnoie, II, 344. Il est nécessaire qu'il croie, qu'il aime ou qu'il craigne la religion, III, s. N'est pas libre relativement aux princes des autres états voisins, III, 92. Les traités qu'il a été forcé de faire, sont autant obligatoires que ceux qu'il a faits de

bon gré, III, 92. Il est important qu'il soit né dans le pays qu'il gouverne, qu'il n'ait point d'états étrangers, III, 95 et suiv.

Princes du sang royal. Usage des Indiens pour s'assurer que leur roi est de ce sang, III, 68.

Principe du gouvernement. Ce que c'est: en quoi diffère du gouvernement, I, 120. Quel est celui des divers gouvernements, I, 127. Sa corruption entraîne presque toujours celle du gouvernement, I, 282 et suiv. Moyens très-efficaces pour conserver celui de chacun des trois gouvernements, I, 301 et suiv.

Privilèges. Sont une des sources de la variété des lois dans une monarchie, I, 215. Ce que l'on nommoit ainsi à Rome du temps de la république, II, 28.

Privilèges exclusifs. Doivent rarement être accordés pour le commerce, II, 242, 243, 249 et 250.

Prix. Comment celui des choses se fixe dans la variation des richesses de signe, II, 339 et suivantes.

Prohité. N'est pas nécessaire pour le maintien d'une monarchie, ou d'un état despotique, I, 127. Combien avoit de force sur le peuple romain, I, 234.

Procédés. Faisoient, au commencement de la troisième race, toute la jurisprudence, III, 162.

Procédure. Le combat judiciaire l'avoit rendue publique, III, 202. Comment devint secrète, ibid. et suiv. Lorsqu'elle commença à devenir un art, les seigneurs perdirent l'usage d'assembler leurs pairs pour juger, III, 222 et suiv.

Procédure par record. Ce que c'étoit, III, 203.

Proces entre les Portugais et les Espagnols. A quelle occasion: par qui jugé, II, 319.

Proces criminels. Se faisoient autrefois en public: pourquoi. Abrogation de cet usage, III, 202 et suiv. PROCOPE. Paute commise par cet usurpateur de l'empire, I, 211.

Proconsuls. Leurs injustices dans les provinces, I, 348 et suiv.

Procureurs du roi. Utilité de ces magistrats, 1, 230. Établis à Majorque par Jacques second, III, 210.

Procureurs généraux. Il ne faut pas les confondre avec ce que l'on appeloit autrefois avoués: différence de leurs fonctions, III, 206 et suiv.

Prodigues. Pourquoi ne pouvoient pas tester, III, 105.

Professions. Ont toutes leur lot: les richesses seulement pour les traitans; la gloire et l'honneur pour la noblesse; le respect et la considération pour les ministres et pour les magistrats, II, 65 et suiv. Est-il bon d'obliger les enfants de n'en point prendre d'autre que celle de leur père? III, 252.

Prolétaire. Ce que c'étoit à Rome, III, 111.

Propagation. Lois qui y ont rapport, II, 381. Celle des bêtes est toujours constante; celle des hommes est troublée par les passions, par les fantaisies et par le luxe, ibid. et sulv. Est naturellement jointe à la continence publique, II, 383. Est très-favorisée par la loi qui fixe la famille dans une suite de personnes du même sexe, II, 384. La dureté du gouvernement y apporte un grand obstacle, II, 390. Dépend beaucoup du nombre relatif des filles et des garçons, II, 391. Raison morale et physique de celle que l'on remarque dans les ports de mer, malgré l'absence des hommes, II, 302. Est plus ou moins grande, suivant les différentes productions de la terre, II, 393. Les vues du législateur doivent, à cet égard, se conformer au climat, II, 396. Comment étoit réglée dans la Grèce, II, 397 et suiv. Lois romaines sur cette

matière, II, 402 et suiv. Dépend beaucoup des principes de la religion, II, 416 et suiv. Est fort gênée par le christianisme, ibid. A besoin d'être favorisée en Europe, II, 423. N'étoit pas suffisamment favorisée par l'édit de Louis XIV en faveur des mariages, ibid. Moyens de la rétablir dans un état dépeuplé: il est difficile d'en trouver, si la dépopulation vient du despotisme, ou des privilèges excessifs du clergé, II, 424. Les Perses avoient, pour la favoriser, des dogmes faux, mais très-utiles, III, 26.

Voyez Population.

Propagation de la religion. Est difficile, sur-tout dans des pays éloignés, dont le climat, les lois, les mœurs et les manières, sont différents de ceux où elle est née; et encore plus dans les grands empires despotiques, III, 56.

Propres ne remontent point. Origine de cette maxime, qui n'eut lieu d'abord que pour les fiefs, III, 426.

Propréteurs. Leurs injustices dans les provinces, I, 398 et suiv.

Propriété. Est fondée sur des lois civiles: conséquences qui en résultent, III, 84 et suiv. Le bien public veut que chacun conserve invariablement celle qu'il tient des lois, ibid. La loi civile est son palladium, ibid.

Proscriptions. Absurdité dans la récompense promise à celui qui assassineroit le prince d'Orange, III, 255.

Avec quel art les triumvirs trouvoient des prétextes pour les faire croire utiles au bien public, II, 27.

Prostitution. Les enfants dont le père a trafiqué la pudicité, sont-ils obligés, par le droit naturel, de le nourrir quand il est tombé dans l'indigence? III, 64. Prostitution publique. Contribue peu à la propagation: pourquoi, II, 383.

PROTAIRE. Favori de Brunehauld: fut cause de la perte de cette princesse, en indisposant la noblesse contre elle par l'abus qu'il faisoit des fiefs, III, 343. Protestants. Sont moins attachés à leur religion que les

catholiques: pourquoi, III, 35.

Protestantisme. S'accommode mieux d'une république que d'une monarchie, III, 9. Les pays où il est établi sont moins susceptibles de fêtes que ceux où règne le catholicisme, III, 29.

Provinces romaines. Comment étoient gouvernées, I, 399 et suiv. Étoient désolées par les traitants, I, 400 et suivantes.

PTOLÉMÉE. Ce que ce géographe connoissoit de l'Afrique, II, 290. Regardoit le voyage des Phéniciens autour de l'Afrique comme fabuleux: joignoit l'Asie à l'Afrique par une terre qui n'exista jamais: la mer des Indes, selon lui, n'étoit qu'un grand lac, II, 291. Public (bien). C'est un paralogisme de dire qu'il doit l'emporter sur le bien particulier, III, 85.

Publicains. Voyez Impôts, Tributs, Fermes, Fermiers, Traitants.

Pudeur. Doit être respectée dans la punition des crimes, II, 22. Pourquoi la nature l'a donnée à un sexe plutôt qu'à un autre, II, 133.

Puissance. Combien il y en a de sortes dans un état: entre quelles mains le bien de l'état demande qu'elles soient déposées, I, 352 et suiv. Comment, dans un état libre, les trois puissances, celle de juger, l'exécutrice et la législative, doivent se contrebalancer, I, 364 et suiv.

Puissante de juger. Ne doit jamais, dans un état libre, être réunie avec la puissance législative; exception, 1, 363 et suiv.

Puissance exécutrice. Doit, dans un état vraiment libre, être entre les mains d'un monarque, I, 360. Comment doit être tempérée par la puissance législative, I, 362.

Puissance législative. En quelles mains doit être déposée, I, 357. Comment doit tempérer la puissance exécutrice, I, 361 et suiv. Ne peut dans aucun cas être accusatrice, I, 364. A qui étoit confiée à Rome, FI, 385.

Puissance militaire. C'étoit un principe fondamental de la monarchie, qu'elle fût toujours réunie à la jurisdiction civile: pourquoi, III, 299 et suiv.

Puissance paternelle. Combien est utile dans une démocratie: pourquoi on l'abolit à Rome, I, 177. Jusqu'où elle doit s'étendre, I, 178.

Puissance politique. Ce que c'est, I, 105.

Punitions. Avec quelle modération on en doit faire usage dans une république. Cause du danger de leur multiplicité et de leur sévérité, II, 25 et suiv. Voyez Peines.

Pupilles. Dans quel cas on pouvoit ordonner le combat judiciaire dans les affaires qui les regardoient, III, 175.

Pureté corporelle. Les peuples qui s'en sont formé une idée, ont respecté les prêtres, III, 41.

Pyrénées. Renferment elles des mines précieuses? II, 206.

PYTHAGORE. Est-ce dans ses nombres qu'il faut chercher la raison pour laquelle un enfant naît à sept mois? III, 253.

Q.

QUESTRUR DU PARRICIDE. Par qui étoit nommé, et quelles étoient ses fonctions à Rome, I, 393.

Ouestion

Question ou torture. L'usage en doit être aboli: exemples qui le prouvent, I, 248. Peut subsister dans les états despotiques, ibid. et suiv. C'est l'usage de ce supplice qui rend la peine des faux témoins capitale en France; elle ne l'est point en Angleterre, parce qu'on n'y fait point usage de la question, III, 242.

Questions de droit. Par qui étoient jugées à Rome, I,

Questions de fait. Par qui? ibid,

Questions perpétuelles. Ce que c'étoit. Changements qu'elles causèrent à Rome, I, 272, 395.

QUINTILIUS CINCINNATUS. La manière dont il vint à bout de lever une armée à Rome malgré les tribuns, prouve combien les Romains étoient religieux et vertueux, I, 299.

## R

RACHAT. Origine de ce droit féodal, III, 419 et suiv. RACHIS. Ajouta de nouvelles lois à celles des Lombards, III, 120.

RACINE. Éloge de la Phèdre de ce poète, III, 63 et suivantes.

Raguse. Durée des magistratures de cette république, I, 119.

Railerie. Le monarque doit toujours s'en abstenir, II, 38. Raison. Il y en a une primitive, qui est la source de toutes les lois, I, 98. Ce que l'auteur pense de la raison portée à l'excès, I, 369. Ne produit jamais de grands effets sur l'esprit des hommes, II, 220. La résistance qu'on lui oppose est son triomphe, III, 214.

Rangs. Ceux qui sont établis parmi nous sont utiles; seux qui sont établis aux Indes par la religion, sont

pernicieux, III, 27 et suiv. En quoi consistoit leur différence chez les anciens Francs, III, 128.

RAOUL, duc de Normandie. A accordé les coutumes de cette province, III, 229.

Rappel. Voyer. Successions.

Rapport. Les lois sont les rapports qui dérivent de la nature des choses, I, 97. Celui de Dieu avec l'univers, I, 98. — de ses lois avec sa sagesse et sa puissance, ibid. Les rapports de l'équité sont antérieurs à la loi primitive qui les établit, I, 97, 98 et 99.

Rapt. De quelle nature est ce crime, II, 7.

Rareté de l'or et de l'argent. Sous combien d'acceptions on peut prendre cette expression: ce que c'est relativement au change: ses effets, II, 342.

Rathimburges. Étoient la même chose que les juges ou les échevins, III, 301 et suiv.

Receleurs. Punis en Grèce, à Rome et en France, de la même peine que le voleur: cette loi, qui étoit juste en Grèce et à Rome, est injuste en France: pourquoi, III, 243 et suiv.

RECESSUINDE. La loi par laquelle il permettoit aux enfants d'une femme adultère d'accuser leur mère, étoit contraire à la nature, III, 63. Fut un des réformateurs des lois des Wisigoths, III, 120, a. Proscrivit les lois romaines, III, 134. Leva la prohibition des mariages entre les Goths et les Romains: pourquoi, ibid. Voulut inutilement abolir le combat judiciaire, III, 158.

Recommander. Ce que c'étoit que se recommander pour un bénéfice, III, 400.

Récompenses. Trop fréquentes, annoncent la décadence d'un état, I, 206 et suiv. Le despote n'en peut donner à ses sujets qu'en argent; le monarque en honneurs

qui conduisent à la fortune; et la république en honneurs seulement, I, 206 et suiv. Une religion qui n'en promettroit pas pour l'autre vie, n'attacheroit pas beaucoup, III, 36.

Réconciliation. La religion en doit fournir un grand nombre de moyens, lorsqu'il y a beaucoup de sujets de haine dans un état, III, 22.

Reconnoissance. Est une vertu prescrite par une loi antérieure aux lois positives, I, 97.

Régale. Ce droit s'étend-il sur les églises des pays nouvellement conquis, parce que la couronne du roi est ronde? III, 253.

Régie des revenus de l'état. Ce que c'est: ses avantages sur les fermes: exemples tirés des grands états, II, 63 et suiv.

Registres Olim. Ce que c'est, III, 218.

Registres publics. A quoi ont succédé: leur utilité, III; 227 et suiv.

Reines régnantes et douairières. Il leur étoit permis, du temps de Gontran et de Childebert, d'aliéner pour toujours, même par testament, les choses qu'elles tenoient du fisc, III, 361.

Religion. L'auteur en parle, non comme théologien, mais comme politique: il ne veut qu'unir les intérêts de la vraie religion avec la politique: c'est être fort injuste que de lui prêter d'autres vues, III, 3, et IV, 4. C'est par ses lois que Dieu rappelle sans cesse l'homme à lui, 1, 100 et suiv. Pourquoi a tant de force dans les états despotiques, I, 123. Est, dans les états despotiques, supérieure aux volontés du prince, I, 141. Ne borne point, dans une monarchie, les volontés du prince, ibid. Quels sont les crimes qui l'intéressent, II, 5. Peut mettre un peu de liberté dans les états

despotiques, II, 39. Raisons physiques de son immutabilité en Orient, II, 74. Doit, dans les climats chauds, exciter les hommes à la culture des terres. II. 76. A-t-on droit, pour travailler à sa propagation, de · téduire en esclavage ceux qui ne la professent pas? C'est cette idée qui encouragea les destructeurs de l'Amérique dans leurs crimes, II, 95. Gouverne les hommes concurremment avec le climat, les lois, les moeurs, etc. de là naît l'esprit général d'une nation, II, 192. Corrompit les moeurs à Corinthe, II, 273. A établi, dans certains pays, divers ordres de femmes légitimes, II, 384. C'est par raison de climat qu'elle veut, à Formose, que la prêtresse fasse avorter les femmes qui accoucheroient avant l'âge de trente-cinq ans, II, 396. Les principes de différentes religions tantôt choquent, tantôt favorisent la propagation, II, 416. Entre les fausses, la moins mauvaise est celle qui contribue le plus au bonheur des hommes dans cette vie, III, 3. Vaut-il mieux n'en avoir point du tout que d'en avoir une mauvaise? III, 4. Est-elle un motif réprimant? Les maux qu'elle a faits sont-ils comparables aux biens qu'elle a faits? ibid. et suiv. Doit donner plus de conseils que de lois, III, 11. Quelle qu'elle soit, elle doit s'accorder avec les lois de la morale, III, 12 et suivantes. Ne doit pas trop porter à la contemplation, III, 15. Quelle est celle qui ne doit point avoir de crimes inexpiables, III, 16. Comment sa, force s'applique à celle des lois civiles. principal but doit être de rendre les hommes bons citoyens, III, 17 et suiv. Celle qui ne promet ni récompense ni peine dans l'autre vie, doit être soutenue par des lois sévères, et sévèrement exécutées, III. 18. Celle qui admet la fatalité absolue endort les

hommes; il faut que les lois civiles les excitent, III, 18. Quand elle défend ce que les lois civiles doivent permettre, il est dangereux que, de leur côté, elles ne permettent ce qu'elle doit condamner, ibid. elle fait dépendre la régularité de certaines pratiques indifférentes, elle autorise la débauche, les déréglements et les haines, III, 19 et 27. C'est une chose bien funeste, quand elle attache la justification à une chose d'accident, III, 19. Celle qui ne promettroit dans l'autre monde que des récompenses et point de punitions, seroit funeste, ibid. et suiv. Comment celles qui sont fausses sont quelquefois corrigées par les lois civiles, III, 20. Comment ses lois corrigent les inconvénients de la constitution politique, III, 21 et suiv. Comment peut arrêter l'effet des haines particulières. III. 22. Comment ses lois ont l'effet des lois civiles. III, 23. Ce n'est pas la vérité ou la fausseté des dogmes qui les rend utiles ou pernicieuses; c'est l'usage ou l'abus qu'on fait de ces dogmes, III, 24 et suiv. Ce n'est pas assez qu'elle établisse un dogme, il faut qu'elle le dirige, III, 26. Il est bon qu'elle nous mène à des idées spirituelles, ibid. Comment peut encourager la propagation, ibid. Usages avantageux ou pernicieux qu'elle peut faire de la métempsycose, III, 27. Ne doit jamais inspirer d'aversion pour les choses indifférentes, III, 27 et suiv. Ne doit inspirer de mépris pour rien que pour les vices, III, 28. Doit être fort réservée dans l'établissement des fêtes qui obligent à la cessation du travail; elle doit même, à cet égard, consulter le climat, ibid. et suiv. Est susceptible de lois locales relatives à la nature et aux productions du climat, III, 30. Moyens de la rendre plus générale, ibid. Il y a de l'inconvenient à transporter

une religion d'un pays à un autre, III, 31 et suiv. Celle qui est fondée sur le climat ne peut sortir de son pays, III, 33. Toute religion doit avoir ses dogmes particuliers et un culte général, ibid. Différentes causes de l'attachement plus ou moins fort que l'on peut avoir pour sa religion. 1.º L'idolatrie nous attire sans nous attacher. La spiritualité ne nous attire guère; mais nous y sommes attachés. 2.º La spiritualité, jointe aux idées sensibles dans le culte, attire et attache. De là les catholiques tiennent plus à leur religion que les protestants à la leur. 3.º La spiritualité jointe à une idée de distinction de la part de la divinité. De là tant de bons musulmans. 4.º Beaucoup de pratiques qui occupent. De là l'attachement des mahométans, des Juifs, et l'indifférence des barbares. 5.º La promesse des récompenses et la crainte des peines. 6.º La pureté de la morale. 7.° La magnificence du culte. 8.° L'établissement des temples, III, 34 et suivantes. Nous aimons, en fait de religion, tout ce qui suppose un effort, III, 42. Pourquoi a introduit le célibat de ses ministres, III, 41. Bornes que les lois civiles doivent mettre aux richesses de ses ministres. III. 42 et suiv. Il y faut faire des lois d'épargne, III, 45. Ne doit pas, sous prétexte de dons, exiger ce que les nécessités de l'état ont laissé aux peuples, III, 46. Ne doit pas encourager les dépenses des funérailles, ibid. Celle qui a beaucoup de ministres doit avoir un pontife, ibid. Quand on en tolère plusieurs dans un état, on doit les obliger de se tolérer entre elles, III, 47. Celle qui est opprimée devient elle-même tôt ou tard réprimante, ibid. Il n'y a que celles qui sont intolérantes qui aient du zèle pour leur propagation, III, 48. C'est une entreprise fort dangereuse pour un prince, même despotique, de vouloir changer celle de son état: pourquoi, III, 49. Excès horribles et inconséquences monstrueuses qu'elle produit, quand elle dégénère en superstition, III, so et suiv. Elle court risque d'être cruellement persécutée et bannie, si elle résiste avec roideur aux lois civiles qui lui sont opposées, III, 55 et suiv. Pour en faire changer, les invitations, telles que sont la faveur, l'espérance de la fortune, etc. sont plus fortes que les peines, III. Sa propagation est difficile, sur-tout dans les pays éloignés, dont le climat, les lois, les moeurs et les manières, sont différents de ceux où elle est née; et encore plus dans les grands empires despotiques, III, 57. Les Européens insinuent la leur dans les pays étrangers, par le moyen des connoissances qu'ils y portent: les disputes s'élèvent entre eux; ceux qui ont quelque intérêt sont avertis; on proscrit la religion et ceux qui la prêchent, ibid. C'est la seule chose fixe qu'il v ait dans un état despotique, III, 60. D'où vient sa principale force, ibid. C'est elle qui, dans certains états, fixe le trône dans certaines familles, III, 68. On ne doit point décider par ses préceptes. lorsqu'il s'agit de ceux de la loi naturelle, III, 60. Ne doit pas ôter la défense naturelle par des austérités de pure discipline, ibid. Ses lois ont plus de sublimité, mais moins d'étendue que les lois civiles, III. Objet de ses lois, ibid. Les principes de ses lois peuvent rarement régler ce qui doit l'être par les principes du droit civil, III, 72. Dans quel cas on ne doit pas suivre sa loi qui défend, mais la loi civile qui permet, III, 74. Dans quel cas il faut suivre ses lois, à l'égard des mariages; et dans quel cas il faut suivre les lois civiles. HI, 76 et suiv. Les idées de

religion ont souvent jeté les hommes dans de grands égarements, III, 81. Quel est son esprit, III, 82. De ce qu'elle a consacré un usage, il ne faut pas conclure que cet usage est naturel, *ibid*. Est-il nécessaire de la rendre uniforme dans toutes les parties de l'état? III, 257. Dans quelles vues l'auteur a parlé de la vraie, et dans quelle vue il a parlé des fausses, IV, 31. Religion catholique. Convient mieux à une monarchie que la protestante, III, 9.

Religion chrétienne. Combien nous a rendus meilleurs, I, 325 et suiv. Il est presque impossible qu'elle s'établisse jamais à la Chine, II, 207. Peut s'allier trèsdifficilement avec le despotisme, facilement avec la monarchie et le gouvernement républicain, ibid. et III, & et suiv. Sépare l'Europe du reste de l'univers; s'oppose à la réparation des pertes qu'elle fait du côté de la population, II, 422. A pour objet le bonheur éternel et temporel des hommes; elle veut donc qu'ils aient les meilleures lois politiques et civiles, III, 4. Avantages qu'elle a sur toutes les autres religions, même par rapport à cette vie, III, 3. N'a pas seulement pour objet notre félicité future, mais elle fait notre bonheur dans ce monde: preuves par faits, III, 6 et 7. Pourquoi n'a point de crimes inexpiables: beau tableau de cette religion, III, 17. L'Esprit des Lois n'étant qu'un ouvrage de pure politique et de pure jurisprudence, l'auteur n'a pas eu pour objet de faire croire la religion chrétienne, mais il a cherché à la faire aimer, IV. 4. Preuves que Montesquieu la crovoit et l'aimoit. IV. R et suiv. Ne trouve d'obstacle nulle part où Dieu la veut établir, ibid, et AA. Vovez Christianisme.

- Religion de l'isle Formose. La singularité de ses dogmes prouve qu'il est dangereux qu'une religion condamne ce que le droit civil doit permettre, III, 19.
- Religion des Indes. Prouve qu'une religion qui justifie par une chose d'accident, perd inutilement le plus grand ressort qui soit parmi les hommes, ibid. et suiv.
- Religion des Tartares de Gengis kan. Ses dogmes singuliers prouvent qu'il est dangereux qu'une religion condamne ce que le droit civil doit permettre, ibid.
- Religion juive. A été autrefois chérie de Dieu; elle doit donc l'être encore: réfutation de ce raisonnement, qui est la source de l'aveuglement des Juifs, III, 32 a.
- Religion naturelle. Est ce en être sectateur de dire que l'homme pouvoit à tous les instants oublier son créateur, et que Dieu l'a rappelé à lui par les lois de la religion? IV, 20. que le suicide est en Angleterre l'effet d'une maladie? IV, 23 et suiv. que d'expliquer quelque chose de ses principes? IV, 26 et suiv. Loin d'être la même chose que l'athéisme, c'est elle qui fournit les raisonnements pour le combattre, IV, 27. Religion protestante. Pourquoi est-elle plus répandue dans
- le nord? III, 9.

  Religion révélée. L'auteur en reconnoît une: preuves,
  IV. 8.
- Remontrances. Ne peuvent avoir lieu dans le despotisme, I, 140. Leur utilité dans une monarchie, I, 157 et suiv.
- Remontrances aux inquisiteurs d'Espagne et de Portugal, où l'injuste curauté de l'inquisition est démontrée, III, si et suiv.
- Renonciation à la couronne. Il est absurde de revenir contre par les restrictions tirées de la loi civile, III, 88. Celui qui la fait, et ses descendants contre qui

elle est faite, peuvent d'autant moins se plaindre, que l'état auroit pu faire une loi pour les exclure, III, 96. Rentes. Pourquoi elles baissèrent après la découverte de l'Amérique, II, 338.

Rentiers. Ceux qui ne vivent que de rentes sur l'état et sur les particuliers, sont ils ceux de tous les citoyens qui, comme les moins utiles à l'état, doivent être les moins ménagés? II, 368.

Repos. Plus les causes physiques y portent les hommes, plus les causes morales les en doivent éloigner, II, 76. Représentants du peuple dans un état libre. Quels ils doivent être, par qui choisis, et pour quel objet, I, 357. Quelles doivent être leurs fonctions, ibid.

République. Combien il y en a de sortes, I, 108. Comment se change en état monarchique, ou même despotique, I, 117. Nul citoyen n'y doit être revetu d'un pouvoir exorbitant, ibid. Exception à cette règle, I, 118. Quelle y doit être la durée des magistratures. I, 119. Quel en est le principe, I, 127. exacte de son état, quand la vertu n'y règne plus, I, 129. Les crimes privés y sont plus publics que dans une monarchie, I, 133. L'ambition y est pernicieuse, I, 136. Pourquoi les mœurs y sont plus pures que dans une monarchie, I, 144. Combien l'éducation y est essentielle, I, 151. Comment peut être gouvernée sagement et être heureuse, I, 165. Les récompenses n'y doivent consister qu'en honneurs, I, 207. Y doiton contraindre les citoyens d'accepter les emplois publics? I, 208. Les emplois civils et militaires doivent y être réunis, I, 209. La vénalité des charges y seroit pernicieuse, I, 211. Il y faut des censeurs, 1, 212 et suiv. Les fautes y doivent être punies comme les crimes, ibid. Les formalités de justice y sont

nécessaires, I, 218 et suiv. Dans les jugements on y doit suivre le texte précis de la loi, I, 220 et suiv. Comment les jugements doivent s'y former, I, 221 et suiv. A qui le jugement des crimes de lèse-majesté v doit être confié, et comment on y doit mettre un frein à la cupidité du peuple dans ses jugements, I, 223 et suiv. La clémence y est moins nécessaire que dans la monarchie, I, 252. Les républiques finissent par le luxe, I, 262. La continence publique y est nécessaire, I, 267. Pourquoi les mœurs des femmes y sont austères, ibid. Les dots des femmes y doivent être médiocres, I, 278. La communauté de biens entre mari et femme n'y est pas si utile que dans une monarchie, ibid. Les gains nuptiaux des femmes y seroient pernicieux, ibid. Une tranquillité parfaite, une sécurité entière, sont funestes aux états républicains, I, 289. Propriétés distinctives de ce gouvernement, I, 301 et suiv. Comment pourvoit à sa sûreté, I, 311 et suiv. Il y a dans ce gouvernement un vice intérieur, auquel il n'y a point de remède, et qui le détruit tôt ou tard, ibid. Esprit de ce gouvernement, I, 314. Quand et comment peut faire des conquêtes, I, 330 et suiv. Conduite qu'elle doit tenir avec les peuples conquis, I, 331 et suiv. On croit communément que t'est l'état où il y a le plus de liberté, I, 240. Quel est le chef-d'œuvre de législation dans une petite république, I, 373. Pourquoi, quand elle conquiert, elle ne peut pas gouverner les provinces conquises autrement que despotiquement, I, 399 et suiv. Il est dangereux d'y trop punir le crime de lèse-majesté, II, 25 et suiv. Comment on y suspend l'usage de la liberté, II, 28. Lois qui y sont favorables à la liberté des citoyens, II, 29. Quelles y doivent être

les lois contre les débiteurs, II, 30 et suiv. Tous les citoyens y doivent-ils avoir la liberté de sortir des terres de la république? II, 41 et 42. f. Quels tributs elle peut lever sur les peuples qu'elle a rendus esclaves de la glèbe, II, 46. On y peut augmenter les tributs, II, 56. Ses revenus sont presque toujours en régie, II. 64. La profession des traitants n'y doit pas être honorée, II, 65. La pudeur des femmes esclaves v doit être à couvert de l'incontinence de leurs maîtres. II, 103. Le grand nombre d'esclaves y est dangereux. II, 105. Il est plus dangereux d'y armer les esclaves que dans une monarchie, II, 106. Réglements qu'elle doit faire touchant l'affranchissement des esclaves, II, 113 et suivantes. L'empire sur les femmes n'y pourroit pas être bien exercé, II, 128. Il s'en trouve plus souvent dans les pays stériles que dans les pays fertiles, II, 153 et suiv. Il y a des pays où il seroit impossible d'établir ce gouvernement, II, 190. S'allie très-facilement avec la religion chrétienne, II, 207. Le commerce d'économie y convient mieux que celui de luxe, II. 234. On y peut établir un port franc, II. 243. Comment doit acquitter ses dettes, II, 368. Les batards y doivent être plus odieux que dans les monarchies, II, 386. Il y en a où il est bon de faire dépendre les mariages des magistrats, II, 387. On y réprime également le luxe de vanité et celui de superstition, III, 45. L'inquisition n'y peut former que de malhonnêtes gens, III, 75. On y doit faire en sorte que les femmes ne puissent s'y prévaloir, pour le luxe, ni de leurs richesses, ni de l'espérance de leurs richesses, III, 116 et suiv. Il y a certaines républiques où l'on doit punir ceux qui ne prennent aucun parti dans les séditions, III, 234.

République fédérative. Ce que c'est. Cette espèce de corps ne peut être détruit: pourquoi, I, 311 et suiv. De quoi doit être composée, I, 313 et suiv. Ne peut que très-difficilement subsister, si elle est composée de républiques et de monarchies: raisons et preuves, I, 314. Les états qui la composent ne doivent point conquérir les uns sur les autres, I, 330.

Republiques anciennes. Vice essentiel qui les travailloit, I, 358. Tableau de celles qui existoient dans le monde avant la conquête des Romains. Tous les peuples connus, hors la Perse, étoient alors en république, I, 370.

Républiques d'Italie. Les peuples y sont moins libres que dans nos monarchies: pourquoi, I, 354. Touchent presque au despotisme: ce qui les émpêche de s'y précipiter, ibid.

Républiques grecques. Dans les meilleures, les richesses étoient aussi onéreuses que la pauvreté, I, 259. Leur esprit étoit de se contenter de leurs territoires: c'est ce qui les fit subsister si long temps, I, 302.

Répudiation. La faculté d'en user étoit accordée, à Athènes, à la femme comme à l'homme, II, 137. Différence entre le divorce et la répudiation: la faculté de répudier doit être accordée, par tout où elle a lieu, aux femmes comme aux hommes: pourquoi, II, 135 et suiv. Est-il vrai que, pendant cinq cent vingt ans, personne n'osa à Rome user du droit de répudier, accordé par la loi, II, 138 et suiv. Les lois sur cette matière changèrent à Rome à mesure que les moeurs y changèrent, II, 215.

Rescripts. Sont une mauvaise sorte de législation: pourquoi, III, 256.

Restitutions. Il est absurde de vouloir employer contre la renonciation à une couronne, celles qui sont tirées, de la loi civile, III, 88.

Résurrection des corps. Ce dogme, mal dirigé, peut avoir des conséquences funestes, III, 25 et suiv.

Retrait lignager. Pernicieux dans une aristocratie, I, 184. Utile dans une monarchie, s'il n'étoit accordé qu'aux nobles, I, 185. Quand a pu commencer à avoir lieu à l'égard des fiefs, III, 427.

Revenus publics. Usage qu'on en doit faire dans une aristocratie, I, 180 et suiv. Leur rapport avec la liberté: en quoi ils consistent: comment on les peut et on les doit fixer, II, 43 et suiv.

Révolutions. Ne peuvent se faire qu'avec des travaux infinis et de bonnes moeurs, et ne peuvent se soutenir qu'avec de bonnes lois, I, 175. Difficiles et rares dans les monarchies; faciles et fréquentes dans les états despotiques, I, 188 et suiv. Ne sont pas toujours accompagnées de guerre, I, 189. Remettent quelquefois les lois en vigueur, I, 378.

RHADAMANTHE. Pourquoi expédioit-il les procès avec célérité? II, 212.

Rhodes. On y avoit outré les lois touchant la sûreté du commerce, II, 248. A été une des villes les plus commerçantes de la Grèce, II, 273.

RHODES (le marquis de). Ses réveries sur les mines des Pyrénées, II, 297.

Rhodiens. Quel étoit l'objet de leurs lois, II, 248. Leurs lois donnoient le navire et sa charge à ceux qui restoient dedans pendant la tempéte; et ceux qui l'avoient quitté n'avoient rien, III, 99.

RICHELIEU (le cardinal de). Pourquoi exclut les gens de bas lieu de l'administration des affaires dans une monarchie, 1, 135. Preuve de son amour pour le despotisme, I, 187. Suppose, dans le prince et dans ses ministres, une vertu impossible, I, 190. Donne dans son Testament un conseil impraticable, III, 250.

Richesses. Combien, quand elles sont excessives, rendent injustes ccux qui les possèdent, I, 172. Comment peuvent demeurer également partagées dans un état, I, 254. Étoient aussi onéreuses dans les bonnes républiques grecques que la pauvreté, I, 259. Effets bienfaisants de celles d'un pays, II, 45. En quoi les richesses consistent, II, 253. Leurs causes et leurs effets, II, 262. Dien veut que nous les méprisions: ne lui faisons donc pas voir, en lui offrant nos trésors, que nous les estimons, III, 46.

Ripuaires. La majorité étoit fixée par leur loi, II, 182. Réunis avec les Saliens sous Clovis, conservèrent leurs usages, III, 118. Quand et par qui leurs usages furent, mis par écrit, ibid. Simplicité de leurs lois : causes de cette simplicité, III, 119. Comment leurs lois cessèrent d'être en usage chez les Français, III, 136 et suiv. Leurs lois se contentoient de la preuve négative, III, 146; — et toutes les lois barbares, hors la loi salique, admettoient la preuve par le combat singulier, III, 150 et suiv. Cas où ils admettoient la preuve par le fer, III, 153.

Voyez Francs ripuaires.

Rites. Ce que c'est à la Chine, II, 205.

Riz. Les pays qui en produisent sont beaucoup plus peuplés que d'autres, II, 394.

Robe (gens de). Quel rang tiennent en France: leur état, leurs fonctions: leur noblesse comparée avec celle d'épée, II, 252.

Rohan (duché de). La succession des rotures y appartient au dernier des males: raisons de cette loi, II, 170.

Rois. Ne doivent rien ordonner à leurs sujets qui soit contraire à l'honneur, I, 147. Leur personne doit être sacrée, même dans les états les plus libres, I, 362

et suiv. Il vaut mieux qu'un roi soit pauvre et son état riche, que de voir l'état pauvre et le roi riche, II, 329. Leurs droits à la couronne ne doivent se régler par la loi civile d'aucun peuple, mais par la loi politique seulement, III, 88.

Rois d'Angleterre. Sont presque toujours respectés au dehors et inquiétés au dedans, II, 224. Pourquoi, ayant une autorité si bornée, ont tout l'appareil et l'extérieur d'une puissance si absolue, II, 225.

Rois de France. Sont la source de toute justice dans leur royaume, III, 185. On ne pouvoit fausser les jugements rendus dans leur cour, ou rendus dans celle des seigneurs par des hommes de la cour royale, ibid. Ne pouvoient, dans le siècle de saint Louis, faire des ordonnances générales pour tout le royaume, sans le concert des barons, III, 196 et suiv. Germe de l'histoire de ceux de la première race, III, 263. L'usage où ils étoient autrefois de partager leur royaume entre leurs enfants, est une des sources de la servitude de la glèbe et des fiefs, III, 273. Leurs revenus étoient bornés autrefois à leur domaine, qu'ils faisoient valoir par leurs esclaves, et au produit de quelques péages: preuves, III, 284. Dans les commencements de la monarchie, ils levoient des tributs sur les serfs de leurs domaines seulement; et ces tributs se nommoient census ou cens, III, 286. Voyez Ecclésiastiques, Seigneurs. Bravoure de ceux qui régnèrent dans le commencement de la monarchie, III, 297. En quoi consistoient leurs droits sur les hommes libres dans les commencements de la monarchie, III, 298. Ne pouvoient rien lever sur les terres des Francs: c'est pourquoi la justice ne pouvoit pas leur appartenir dans les fiefs, mais aux seigneurs seulement, III, 312 et suiv. Leurs juges ne pouvoient

pouvoient autrefois entrer dans aucun fief pour y faire aucunes fonctions, III, 313. Férocité de ceux de la première race: ils ne faisoient pas les lois, mais suspendoient l'usage de celles qui étoient faites, III, 346 et suivantes. En quelle qualité ils présidoient, dans les commencements de la monarchie, aux tribunaux et aux assemblées où se faisoient les lois; et en quelle qualité ils commandoient leurs armées, III, 355. Époque de l'abaissement de ceux de la première race, III, 369. Quand et pourquoi les maires les tinrent enfermés dans leur palais, ibid. Ceux de la seconde race furent électifs et héréditaires en même temps, III, 382. Leur puissance directe sur les fiefs. Comment et quand ils l'ont perdue, III, 406.

Rois de Rome. Étoient électifs confirmatifs, I, 375 et suiv. Quel étoit le pouvoir des cinq premiers, ibid. et suiv. Quelle étoit leur compétence dans les jugements, I, 391.

Rois des Francs. Pourquoi portoient une longue chevelure, II, 179. Pourquoi avoient plusieurs femmes, et leurs sujets n'en avoient qu'une, II, 180. Leur majorité, II, 181 et suiv. Raisons de leur esprit sanguinaire, II, 186.

Rois des Germains. On ne pouvoit l'être avant la majorité. Inconvéniens qui firent changer cet usage, II, 184. Étoient différents des chefs; et c'est dans cette différence que l'on trouve celle qui étoit entre le roi et le maire du palais, III, 355 et suiv.

Romains. Pourquoi introduisirent les actions dans leurs jugements, I, 222. Ont été long-temps réglés dans leurs mœurs, sobres et pauvres, I, 299. Avec quelle religion ils étoient liés par la foi du serment: exemples singuliers, ibid. Pourquoi plus faciles à vaincre chez

23

eux qu'ailleurs, I, 320. Leur injuste barbarie dans les conquêtes. I. 325. Leurs usages ne permettoient pas de faire mourir une fille qui n'étoit pas nubile: comment Tibère concilia cet usage avec sa cruauté. II. 22. Leur sage modération dans la punition des conspirations, II, 26. Époque de la dépravation de leurs ames, II, 27. Avec quelles précautions ils privoient un citoven de sa liberté, II, 28. Pourquoi pouvoient s'affranchir de tout impôt, II, 55. Raisons physiques de la sagesse avec laquelle les peuples du nord se maintinrent contre leur puissance, 11, 74. La lèpre étoit inconnue aux premiers Romains, II, 81, Ne se tuoient point sans sujet: différence, à cet égard. entre eux et les Anglais, II, 84. Leur police touchant les esclaves n'étoit pas bonne, II, 105. Leurs esclad ves sont devenus redoutables à mesure que les mœurs se sont corrompues, et qu'ils ont fait contre eux des lois plus dures. Détail de ces lois, II, 108 et suivantes. Mithridate profitoit de la disposition des esprits pour leur reprocher les formalités de leur justice. II. 190. Les premiers ne vouloient point de roi, parce qu'ils en craignoient la puissance: du temps des empereurs, ils ne vouloient point de roi, parce qu'ils n'en pouvoient souffrir les manières, II, 191. Trouvoient, du temps des empereurs, qu'il y avoit plus de tyrannie à les priver d'un baladin qu'à lear imposer des lois trop Idée bizarre qu'ils avoient de la tyrannie dnres .. ibid. sous les empereurs, ibid. Étoient gouvernés par les maximes du gouvernement et les moeurs anciennes. ibid. Leur orgueil leur fut utile, parce qu'il étoit joint à d'autres qualités morales, II, 197. Motifs de leurs lois au sujet des donations à cause de noces, II, 214. Pourquoi leurs navires étoient plus vites que ceux des

Indes, II, 268. Plan de leur navigation: leur commerce aux Indes n'étoit pas si étendu, mais étoit plus facile que le nôtre, II, 287. Ce qu'ils connoissoient de l'Afrique, II, 290 et suivantes. On étoient les mines d'où ils tiroient l'or et l'argent, II, 207. Leur traité avec les Carthaginois touchant le commerce maritime, II, 208. Belle description du danger auquel Mithridate les expesa, II, 300. Pour ne pas paroitre conquérants ils étoient destructeurs: conséquence de ce système, II, 302. Leur génie pour la marine, ibid. La constitution politique de leur gouvernement, leur droit des gens et leur droit civil, étoient opposés au commerce, II, 303 et suiv. Comment réussirent à faire un corps d'empire de toutes les nations conquises, II, 305. Ne vouloient point de commerce avec les barbares, ibid. N'avoient pas l'esprit de commerce, II, 306. Leur commerce avec l'Arabie et les Indes. ibid. et suiv. Pourquoi le leur fut plus considérable que celui des rois d'Égypte, III, 309 et suivantes. Leur commerce intérieur, II, 311. Beauté et humanité de leurs lois, II, 412. Ce que devint le commerce après leur affoiblissement en Orient, II, 313 et suiv. Quelle étoit originairement leur monnoie: ses inconvénients, II, 333. Les changements qu'ils firent dans leur monnoie, sont des coups de sagesse qui ne doivent pas être imités, II, 357 et suiv. Ohl ne les trouve jamais si supérieurs que dans le choix des circonstances où ils ont fait les biens et les maux, II. 361. Changements que leurs monnoies essuverent sous les empereurs, ibid. et suiv. Taux de l'usure dans les différents temps de la république: comment of éludoit les lois contre l'usure: ravages qu'elle fit, II, 371 et suiv. État des peuples avant qu'il y oût des Romains.

II. 2001 Ont englouti tous les états et dépeuplé l'univers, II, 400. Furent dans la nécessité de faire des lois pour la propagation de l'espèce: détail de ces lois, II, 402 et suivantes. Leur respect pour les vieillards. II, 406 et suiv. Leurs lois et leurs usages sur l'exposition des enfants, II, 418 et suiv. Tableau de leur empire dans le temps de sa décadence: c'est eux qui sont cause de la dépopulation de l'univers, II, 420. N'auroient, pas commis les ravages et les massacres qu'on leur reproche, s'ils eussent été chrétiens, III, 6 et suin, Loi injuste de ce peuple touchant le divorce, III, 62. Leurs reglements et leurs lois civiles pour conserver les moeurs des femmes, furent changés quand la religion chrétienne eut pris naissance, III, 72 et suiv. Leurs lois défendoient certains mariages, et même les annulloient, III, 78. Désignoient les frères et les cousins germains par le même mot, III, 80. il s'agit de décider du droit à une couronne, leurs lois civiles ne sont pas plus applicables que celles d'aucun autre peuple, III, 88. Origine et révolutions de leurs lois sur les successions, III, 100-117. Pourquoi leurs testaments étoient soumis à des formalités plus nombreuses que ceux des autres peuples, III, 104 et suiv. Par quels moyens ils cherchèrent à réprimer le luxe de leurs femmes, auquel leurs premières lois avoient laissé une porte quverte, III, 107 et suiv. Comment les formalités leur fournissoient des moyens d'éluder la loi, III, 110 etisuiv. Tarif de la différence que la loi salique mettoit entre eux et les Francs, III, 124 et suiv. . Ceux qui habitoient dans le territoire des Wisigoths, étoient gouvernés par le code théodosien, III, 127. La prohibition de leurs mariages avec les Goths fut levee par Recessuinde: pourquoi, III, 134. Pourquoi

n'avoient point de partie publique, MI, 2067 Pourquoi regardoient comme un déshonneur de moutir sans héritier, III, 239. Pourquol ils inventerent les substitutions, ibid. Il n'est pas vrai qu'ils firent tous mis en servitude lors de la conquête des Gaules parelles barbares; ce n'est donc pas dans cette prétendue servitude qu'il faut chercher l'origine des fiefs, III, 266 et suivantes. Cerqui a donné lieu à cette fable, III, 272. Leurs révoltes dans les Gaules contre les peuples barbares conquérants, sont la principale seurce de la servitude de la Plèbe, et des fiefs : III, 272 et suiv. Payoient seuls des tributs dans les commencements de la monarchie française: traits d'histoire et passages qui le prouvent, III, 277 et suivantes. Quelles étoient leurs charges dans la monarchie des Francs. III. 281 et suiv. Ce n'est point de leur police générale que dérive ce qu'on appeloit autrefois dans la monarchie census ou cens: ce n'est point de ce cens chimérique que dérivent les draits des seigneurs: preuves, III, 288 et suiv. Ceux qui, dans la domination française, étoient libres, marchoient à la guerre sous les comtes, III, 204. Leurs usages sur Pusure IV, 64. Voyez Droit romain, Lois romaines, Rome, 300 1 12 1 Romans de chevalerie. Leur origine, III 27682

Rome ancienne. Une des principales causes de sa ruine fut de n'avoir pas fixé le nombre des citoyens qui devoient former les assemblées, F, 176? Tableau raccourci des différentes vévolutions qu'elle a essuyées, ibid. Pourquoi on s'y détermina si difficilement à élever les plébéiens aux grandes charges, I, 1172 Les suffrages secrets furent une des grandes vauses de sa chûte, I, 114. Sagesse de sa constitution F, 116. Comment défendoir son aristocratie contre le peuple,

. 1, 117 et suiv. Utilité de ses dictateurs, ibid. Pourquoi ne put rester libre après Sylla, I, 129. Source de ses dépenses publiques, I, 165. Par qui la censure y étoit exercée, I, 176. Loi funeste qui y fut établie par les décemvirs, I, 180. Sagesse de sa conduite pendant qu'elle inclina vers l'aristociatie, ibid. admirable dans l'établissement de ses censeurs. I. 183. Pousquoi, sous les empereurs, les magistratures y furent distinguées des emplois militaires, I, 210. Combien ci les lois y influoient dans les jugements, I, 221. Comment les lois, mirent un frein à le cupidité qui auroit pu diriger les jugements du peuple, I, 223 et suiv. Exemples de l'excès du luxe qui s'y introduisit, I, 258. Comment les institutions y changèrent avec le gouvernement, I. 271. Les femmes y étoient dans une perpétuelle tutèle. Cet usage fut abrogé: pourquoi, I, 273. La crainte de Carthage l'affermit, I, 289. Quand elle fut corrompue, on chercha en vain un corps dans lequel l'on pût trouver des juges intègres, I, 297 et suivantes. Pendant qu'elle fut vertueuse, les plébéiens eurent la magnanimité d'élever toujours les patriciens aux dignités qu'ils s'étoient rendues communes avec eux, I, 298. Les associations la mirent en état d'attaquer l'univers, et mirent les barbares en état de lui résister, I. 712. Si Annibal l'eût prise, c'étoit fait de la république de Carthage, I, 331. Quel étoit l'objet de son gouvernement, I, 358. On y pouvoit accuser les magistrats: utilité de cet usage, I, 363, b. Ce qui fut cause que le gouvernement changea dans cette république, I, 365. Pourquoi cette république, jusqu'au temps de Marius, n'a point été subjuguée par ses propres armées, I, 366 et suiv. Description et causes des révolutions arrivées dans le gouvernement de cet

férat, I, 375 et suiv. Quelle étoit la nature de son gouvernement sous ses rois, ibid. Comment la forme du gouvernement changea sous ses deux demiers rois. I, 377. Ne prit pas, après l'expulsion de ses rois, le gouvernement qu'elle devoit naturellement prendre, I. 370 et suiv. Par quels movens le peuple y établit sa liberté. Temps et motifs de l'établissement des différentes magistratures, 1, 380. Comment le peuple s'y assembloit, et quel étoit le temps de ses assemblées, I, 181 et suiv. Comment, dans l'état le plus florissant de la république, elle perdit tout-à-coup sa liberté, I. 181 et suiv. Révolutions qui y furent causées par l'impression que les spectacles y faisoient sur le peuple, I, 384. Puissance législative dans cette république, I, 385. Ses institutions la sauvèrent de · la ruine où les plébéiens l'entraînoient pat l'abus qu'ils - faisoient de leur puissance, ibid. et suiv. Puissance exécutrice dans cette république, I, 187. Belle description des passions qui animoient cette république: de ses occupations; et comment elles étoient partagées entre les différents corps, ibid. Détail des différents corps et tribunaux qui y eurent successivement la puissance de juger. Maux occasionnes par ces variations. Détail des différentes espèces de jugements qui y étoient en usage, I. 180 et suiv. Maux ou'y causèrent les traitants, I, 396 et suiv. Comment gouverna les provinces dans les différents degrés de son accroissement. I. 100 et suiv. Comment on v levolt les tributs. I. 400 et suiv. Ponrquei la force des provinces conquises ne fit que l'affoiblir. I. 201 et shiv. Combien les lois criminelles y étoient imparfaites sous ses rois, II, 2 et suiv. Combien il y falloit de voix pour condamner un accusé, II, 4. Co-que l'on y

nommoit privilège du temps de la république, II, 28. ·Comment on y punissoit un acquisateur injuste: précautions pour l'empécher de corrompre les juges, II, 29. L'accusé pouvoit se retirer avant le jugement. II, 30. La dureté des lois contre les débiteurs a pensé plusieurs fois être funeste à la république: tableau abrégé des événements qu'elle occasionna, ibid. et suiv. Sa liberté lui fut procurée et confirmée par des crimes. II. 21. C'étoit un grand vice dans son gouvernement d'affermer ses revenus, II, 64. La république périt, parce que la profession des traitants y fut honorée, II, 65. Comment on y punissoit les enfants, quand on eut ôté aux pères le pouvoir de les faire mourir, II, 112. On y mettoit les esclaves au niveau des bêtes, II, 113. Les diverses lois touchant les esclaves et les affranchis pronvent son embarras à cet égard, II, 114. Ses lois politiques au sujet des affranchis étoient admirables, II, 115. Est-il vrai que, pendant cinq cent vingt ans, personne n'osa user du droit de répudier, accordé par la loi? II, 138. Quand le péculat commença à y être connu. La peine qu'on lui imposa prouve que les lois suivent les moeurs, II, 212. On y changes les lois à mesure que les moeurs y changerent, ibid, et suip. La politesse n'y est entrés que quand la liberté en est sortie, II, 227,et suiv. Différentes époques de l'augmentation de la somme d'or et d'argent qui y étoit, et dir rabais des monnoies qui s'y est topiours fait en proportion de cette augmenta-- tion. II. 287 et suiv. Sur quelle maximo l'usure y fut réglée après la déstruction de la république, II, 380. Les lois y furent peut-être trop dures contre les batards, II, 386. Fut plus affoiblie par les discordes civiles, les triumvirats et les proscriptions, que par

aucune autre guerre, II, 403. Il étoit permis à un mari de prêter sa femme à un autre, et on le punissoit s'il la souffroit vivre dans la débauche. Concilia. tion de cette contradiction apparente, III, 90. Par qui les lois sur le partage des terres y furent faites, III, 202. On n'y pouvoit faire autrefois de testament que dans une assemblée du peuple: pourquoi, ibid. et suiv. La faculté indéfinie que les citoyens y avoient de tester, fut la source de bien des maux, ibid. Pourquoi le peuple y demanda sans cesse les lois agraires, III. 101 et suiv. Pourquoi la galanterie de chevalerie ne s'v est point introduite. III. 160. On ne pouvoit entrer dans la maison d'aucun citoven pour le citer en jugement; en France, on ne peut pas faire de citations ailleurs: ces deux lois, qui sont contraires, partent du même esprit, III, 241. On y punissoit le receleur de la même peine que le voleur : cela étoit juste à Rome; cela est injuste en France, III, 243. Comment le vol y étoit puni. Les lois sur cette matière n'avoient nul rapport avec les autres lois civiles. III. 244 et suivantes. Les médecins y étoient punis de la déportation, ou même de la mort, pour leur négligence ou leur impéritie, III, 248. On y pouvoit tuer le voleur qui se mettoit en désense. Correctif que la loi avoit apporté à une disposition qui pouvoit avoir de si funestes conséquences, III, 248. Voyez Droit romain, Lois romaines, Romains.

Rome moderne. Tout le monde y est à son aise, excepté ceux qui ent de l'industrie, qui cultivent les arts et les terres, ou qui font le commerce, II, 427. On y regarde comme conforme au langage de la maltôte, et contraire à celui de l'Écriture, la maxime qui dit que le clergé doit contribuer aux charges de l'état, III, 44.

ROMULUS. La crainte d'être regardé comme tyran empécha Auguste de prendre ce nom, II, 191. Ses lois touchant la conservation des enfants, II, 418. Le partage qu'il fit des terres est la source de toutes les lois romaines sur les successions, III, 100. Ses lois sur le partage des terres furent rétablies par Servius Tullius, III, 102.

RORICON, historien Franc. Étoit pasteur, III, 265.

ROTHARIS, roi des Lombards. Déclare par une loi que les lépreux sont morts civilement, II, 82. Ajouta de nouvelles lois à celles des Lombards, III, 120.

Royauté. Ce n'est pas un honneur seulement, III, 253. Ruse. Comment l'honneur l'autorise dans une monarchie, I, 145.

Russie. Pourquoi on y a augmenté les tributs, II, 55, 2. On y a très-prudemment exclu de la couronne tout héritier qui possède une autre monarchie, III, 96.

S.

SARRAT. La stupidité des Juiss dans l'observation de ce jour prouve qu'il ne faut point décider par les préceptes de la religion, lorsqu'il s'agit de ceux de la loi naturelle, III, 69.

Sacerdoce. L'empire a toujours du rapport avec le sacerdoce, II, 415.

Sacrements.. Étoient autrefois refusés à ceux qui mouroient sans donner une partie de leurs biens à l'église, III. 221.

Sacrifices. Quels étoient cenx des premiers hommes, selon Porphyre, III, 40.

Sacrilège. Le droit civil entend mieux ce que c'est que ce crime, que le droit canonique, III, 70.

Sacrilège caché. Ne doit point être poursuivi, II, s.

Sacrilèges simples. Sont les seuls erimes contre la religion, II, 5. Quelles en doivent être les peines, ibid. Excès monstrueux où la superstition peut porter, si les lois liumaines se chargent de le punir, II, 6.

Saliens. Réunis avec les Ripuaires sous Clovis, conservèrent leurs usages, III, 118.

Salique. Étymologie de ce mot. Explication de la loi que nous nommons ainsi, II, 171 et suiv. Vovez Loi salique, Terre salique.

SALOMON. De quels navigateurs se servit, II, 266. La longueur du voyage de ses flottes prouvoit-elle la grandeur de l'éloignement? II, 267.

Samnites. Causes de leur longue résistance aux efforts des Romains, I, 154. Coutume de ce peuple sur les mariages. — Leur origine, I, 279 et suiv.

Sardaigne (le feu roi de). Conduite contradictoire de co. prince, I, 208. État ancien de cette isle. Quand et pourquoi elle a été ruinée, II, 156.

Sarrasins. Chasses par Pepin et par Charles Martel, III, 130. Pourquoi furent appelés dans la Gaule méridionale. Révolutions qu'ils y occasionnèrent dans les lois, III, 135. Pourquoi dévastèrent la France et non pas l'Allemagne, III, 415.

Satisfaction. Voyez Composition.

Sauvages. Objet de leur police, I, 351. Différence qui est entre les sauvages et les barbares, II, 161. C'est la nature et le climat presque seuls qui les gouvernent, II, 192. Pourquoi tiennent peu à leur religion, III, 36.

Saxons. Sont originairement de la Germanie, II, 176. De qui ils recurent d'abord des lois, III, 119. Causes de la dureté de leurs lois, III, 121. Leurs lois criminelles étoient faites sur le même plan que celles des Ripuaires, III, 145.

Science. Est dangereuse dans un état despotique, I, 149. SCIPION. Comment retint le peuple à Rome après la bataille de Cannes, I, 300. Par qui fut jugé, I, 394. Scholastiques. Leurs réveries ont causé tous les malheurs qui accompagnèrent la ruine du commerce, II, 314. Scythes. Leur système sur l'immortalité de l'ame, III, 27. Il leur étoit permis d'épouser leurs filles, III, 79, a.

Secondes noces. Voyez Noces.

Séditions. Cas singulier où elles étoient sagement établies par les lois, I, 295. La Pologne est une preuve que cette loi n'a pu être établie utilement que chez un peuple unique, I, 296. Faciles à appaiser dans une république fédérative, I, 313. Il est des gouvernements où il faut punir ceux qui ne prennent pas parti dans une sédition, III, 234.

Seigneurs. Étoient subordonnés au comte, III, 200. Étoient juges dans leurs seigneuries, assistés de leurs pairs, c'est-à-dire de leurs vassaux, III, 300. Ne pou-- voient appeler un de leurs hommes sans avoir renoncé à l'hommage, III, 179. Conduite qu'un seigneur de-· voit tenir, quand sa propre justice l'avoit condamné contre un de ses vassaux, III, 184. Moyens dont ils se servoient pour prévenir l'appel de faux jugement, 'III, 185. On étoit obligé autrefois de réprimer l'ardeur qu'ils avoient de juger et de faire juger, III. 189. Dans quels cas on pouvoit plaider contre eux dans leut propre cour, III, 191. Comment saint Louis vouloit que l'on pût se pourvoir contre les juge-· ments rendus dans les tribunaux de leurs justices, III, 194. On ne pouvoit tirer les affaires de leurs cours sans s'exposer au danger de les fausser, III, 195. N'étoient obligés, du temps de saint Louis, de faire

observer dans leurs justices que les ordonnances royaux qu'ils avoient scellées ou souscrites eux-mêmes, ou auxquelles ils avoient donné leur consentement. III. 197. Étoient autrefois obligés de soutenir eux-mémes les appels de leurs jugements: époque de l'abolition de cet usage, III, 200. Tous les frais de procès rouloient autrefois sur eux; il n'y avoit point alors de condamnation aux dépens, III, 204 et suiv. Quand commencerent à ne plus assembler leurs pairs pour juger, III, 224. Ce n'est point'une loi qui leur a défendu de tenir eux-mêmes leur cour ou de juger; cela s'est fait peu à peu, III, 226. Les droits dont ils jouissoient autrefois, et dont ils ne jouissent plus. ne leur ont point été ôtés comme usurpations: ils les ont perdus par négligence ou par les circonstances, III, 227. Les chartres d'affranchissement qu'ils donnèrent à leurs serfs sont une des sources de nos coutumes, III. 228 et suiv. Levoient, dans les comme: -· cements de la monarchie, des tributs sur les serfs de leurs domaines, et ces tributs se nommoient census ou cens, III, 287 et suiv. Voyez Rois de France. Leurs droits ne dérivent point, par usurpation, de ce cens chimérique que l'on prétend venir de la police générale des Romains, ibid, et suiv. Sont la même chose que vassaux: étymologie de ce mot, III, 202. droit qu'ils avoient de rendre la justice dans leurs terres, avoit la même source que celui qu'avoient les comtes dans la leur, III, 300. Quelle est précisément la source de leurs justices, III, 310. Ne doivent point leurs justices à l'usurpation: preuves, III, 315 et 319.

Sel, L'impôt sur le sel, tel qu'on le lève en France, est injuste et funeste, II, 51. Comment s'en fait le commerce en Afrique, II, 331.

SÉLEUCUS NICATOR. Auroit-il pu exécuter le projet qu'il avoit de joindre le Pont-Euxin à la mer caspienne? II, 264.

SÉMIRAMIS. Source de ses grandes richesses, II, 262. Sénat dans une aristocratie. Quand il est nécessaire, I, 116.

Sénat dans une démocratie. Est nécessaire, I, 110. Doitil être nommé par le peuple? ibid. Ses suffrages doivent être secrets, I, 115. Quel doit être son pouvoir en matière de législation, I, 116. Vertus que doivent avoir ceux qui le composent, I, 174.

Sénat d'Athènes. Pendant quel temps ses arrêts avoient force de loi, I, 116. N'étoit pas la même chose que l'aréopage, I, 175 et suiv.

Sénat de Rome. Pendant combien de temps ses arrêts avoient force de loi, I, 116. Pensoit que les peines immodérées ne produisoient point leur effet, I, 241 et suiv. Son pouvoir sous les cinq premiers rois, I, 375 et suivantes. Étendue de ses fonctions et de son autorité après l'expulsion des rois, I, 388. Sa lâche complaisance pour les prétentions ambitieuses du peuple, I, 392. Époque funeste de la perte de son autorité, I, 395 et suiv.

Sénateurs dans une aristocratie. Ne doivent point nommer aux places vacantes dans le sénat, I, 117.

Sénateurs dans une démocratie. Doivent-ils être à vie ou pour un temps? I, 175. Ne doivent être choisis que parmi les vieillards: pourquoi, ibid, b.

Schateurs romains. Par qui les nouveaux étoient nommés, I, 117. Avantages de ceux qui avoient des enfants sur ceux qui n en avoient pas, II, 408. Quels mariages pouvoient contracter, II, 411.

Sénatus-consulte orphitien. Appela les enfants à la succession de leur mère. III. 117.

- Sénatus-consulte tertullien. Cas dans lesquels il accorda aux mères la succession de leurs enfants, III, 116.
- Sennar. Injustices cruelles qu'y fait commettre la religion mahométane, III, 7.
- Sens. Influent beaucoup sur notre attachement pour une religion, lorsque les idées sensibles sont jointes à des idées spirituelles, III, 35.
- Séparation entre mari et femme pour cause d'adultère. Le droit civil, qui n'accorde qu'au mari le droit de la demander, est mieux entendu que le droit canonique, qui l'accorde aux deux conjoints, III, 70.
- Sépulture. Étoit refusée à ceux qui mouroient sans donner une partie de leurs biens à l'église, III, 221. Étoit accordée à Rome à ceux qui s'étoient tués eux-mêmes, III, 240.
- Serfs. Devinrent les seuls qui fissent usage du bâton dans les combats judiciaires, III, 164. Quand et contre qui pouvoient se battre, III, 175. Leur affranchissement est une des sources des coutumes de France, III, 230. Étoient fort communs vers le commencement de la troisième race. Erreur des historiens à cet égard, III, 272 et suiv. Ce qu'on appeloit census ou cens, ne se levoit que sur eux dans les commencements de la monarchie, III, 227. Ceux qui n'étoient affranchis que par lettres du roi, n'acquéroient point une pleine et entière liberté, III, 291.
- Serfs de la glebe. Le partage des terres qui se fit entre les barbares et les Romains, lors de la conquére des Gaules, prouve que les Romains ne furent point tous mis en servitude, et que ce n'est point dans cette prétendue servitude générale qu'il faut chercher l'origine des serfs de la glebe, III, 266 et suiv.

  Voyez Servitude de la glebe.

Serment. Combien lie un peuple vertueux, I, 299.

Quand on doit y avoir recours en jugement, II, 212.

Servoit de prétexte aux clercs pour saisir leurs tribunaux, même des matières féodales, III, 219, d.

Serment judiciaire. Celui de l'accusé, accompagné de plusieurs témoins qui juroient aussi, suffisoit, dans les lois barbares, excepté dans la loi salique, pour le purger, III, 145 et suivantes. Remède que l'on employoit contre ceux que l'on prévoyoît devoir en abuser, III, 147. Celui qui, chez les Lombards, l'avoit prêté pour se défendre d'une accusation, ne pouvoit plus être forcé de combattre, III, 148. Pourquoi Gondebaud lui substitua la preuve par le combat singulier, III, 151 et suiv. Où et comment il se faisoit, III, 155 et suivantes.

Serraits. Ce que c'est, I, 198 et suiv. Ce sont des lieux de délices qui choquent l'esprit même de l'esclavage, qui en est le principe, H, 103.

Service. Les vassaux, dans les commencements de la monarchie, étoient tenus d'un double service; et c'est dans cette obligation que l'auteur trouve l'origine des justices seigneuriales, III, 300 et suiv.

Service militaire. Comment se faisoit dans les commencements de la monarchie, III, 294 et suiv.

Servitude. Les politiques ont dit une absurdité, quand ils ont fait dériver les servitudes du droit qu'ils attribuent faussement aux conquérants de tuer les sujets conquis, I, 326. Cas unique où le conquérant peut réduire en servitude les sujets conquis, I, 327. Cette servitude doit cesser avec la cause qui l'a fait naître, ibid. L'impôt par tête est celui qui lui est le plus naturel, II, 57. Sa marche est un obsacle à son établissement en Angleterre, II, 85 et suiv. Combien

il y en a de sortes, II, 102. Celle des femmes est conforme au génie du pouvoir despotique, II, 128. Pourquoi règne en Asie, et la liberté en Europe, II, 150 et suiv. Est naturelle aux peuples du midi, II, 258.

Voyez Esclavage.

Servitude de la glebe. Ce qui a fait croire que les barbares qui conquirent l'empire romain, firent un réglement général qui imposoit cette servitude. Ce réglement, qui n'exista jamais, n'en est point l'origine: où il la faut chercher, III, 272 et suiv.

Servitude domestique. Ce que l'auteur entend par ces mots, II, 119. Indépendante de la polygamie, II, 132. Servitude politique. Dépend de la nature du climat, comme la civile et la domestique, I, 141 et suiv.

SERVIUS TULLIUS. Comment divisa le peuple romain: ce qui résulta de cette division, I, 112. Comment monta au trône. Changement qu'il apporta dans le gouvernement de Rome, I, 377. Sage établissement de ce prince pour la levée des impôts à Rome, I, 400. Rétablit les lois de Romulus et de Numa sur le partage des terres, et en fit de nouvelles, III, 102. Avoit ordonné que quiconque ne seroit pas inscrit dans le cens seroit esclave. Cette loi fut conservée. Comment se faisoit-il donc qu'il y eût des citoyens qui ne fussent pas compris dans le cens? III, 110.

SEVÈRE, empereur. Ne voulut pas que le crime de lèsemajesté indirect cût lieu sous son règne, II, 16.

Sexes. Le charme que les deux sexes s'inspirent, est une des lois de la nature, I, 103. L'avancement de leur puberté et de leur vieillesse dépend des climats; et cet avancement est une des règles de la polygamie, I, 119 et suiv.

24

SEXTILIUS RUFUS. Blamé par Cicéron de n'avoir pas rendu une succession dont il étoit fidéi-commissaire, III, 112.

SEXTUS. Son crime fut utile à la liberté, II, 32.

SEXTUS PEDUCEUS. S'est rendu fameux pour n'avoir pas abusé d'un fidéi-commis, III, 112.

Siamois. Font consister le souverain bien dans le repos: raisons physiques de cette opinion. Les législateurs la doivent combattre, en établissant des lois toutes pratiques, II, 75. Toutes les religions leur sont indifférentes. On ne dispute jamais chez eux sur cette matière, III, 36.

Sibérie. Les peuples qui l'habitent sont sauvages, et non barbares, II, 161 et suiv.

Voyez Barbares.

Sicile. Étoit pleine de petits peuples, et regorgeoit d'habitants, avant les Romains, II, 399.

SIDNEY. Que doivent faire, selon lui, ceux qui représentent le corps d'un peuple, I, 358.

Sièges. Causes de ces défenses opiniatres et de ces actions dénaturées que l'on voit dans l'histoire de la Grèce, III, 247 et suiv.

SIGISMOND. Est un de ceux qui recueillirent les lois des Bourguignons, III, 120.

SIMON, comte DE MONTFORT. Est auteur des coutumes de ce comté, III, 229.

SIXTE V. Sembla vouloir renouveler l'accusation publique contre l'adultère, I, 272.

Société. Comment les hommes se sont portés à vivre en société, I, 103. Ne peut subsister sans gouvernement, I, 105. C'est l'union des hommes, et non pas les hommes mêmes! d'où il suit que, quand un conquérant auroit le droit de détruire une société conquise,

il n'auroit pas celui de tuer les hommes qui la composent, I, 326. Il lui faut, même dans les états despotiques, quelque chose de fixe: ce quelque chose est la religion, III, 60.

Sociétés. Dans quel cas ont droit de faire la guerre, I,

Sœur. Il y a des pays où la polygamie a fait déférer la succession à la couronne aux enfants de la sœur du roi, à l'exclusion de ceux du roi même, III, 67. Pourquoi il n'est pas permis à une sœur d'épouser son frère, III, 80. Peuples chez qui ces mariages étoient autorisés: pourquoi, III, 81.

Soldats. Quoique vivant dans le célibat, avoient à Rome les privilèges des gens mariés, II, 414.

Solon. Comment divisa le peuple d'Athènes, I, 112. Comment corrigea les défectuosités des suffrages donnés par le sort, I, 114. Contradiction qui se trouve dans ses lois, I, 167. Comment bannit l'oisiveté, I, 173. Loi admirable par laquelle il prévoit l'abus que le peuple pourroit faire de sa puissance dans le jugement des crimes, I, 224. Corrige à Athènes l'abus de vendre les débiteurs, II, 30. Ce qu'il pensoit de ses lois, devroit servir de modèle à tous les législateurs, II, 211. Abolit la contrainte par corps à Athènes: la trop grande généralité de cette loi n'étoit pas bonne, II, 246. fait plusieurs lois d'épargne dans la religion, III, 45. La loi par laquelle il autorisoit, dans certains cas, les enfants à refuser la subsistance à leurs pères indigents, n'étoit bonne qu'en partie, III, 64. A quels citoyens il accorda le pouvoir de tester; pouvoir qu'aucun n'avoit avant lui, III, 103. Justification d'une de ses lois qui paroit bien extraordinaire, III, 234, Cas que les prêtres égyptions faisoient de sa seience, III, 287. Somptuaires. Voyez Lois somptuaires.

Sophi de Perse. Détrôné de nos jours pour n'avoir pas assez versé de sang, I, 139.

Sort. Le suffrage par sort est de la nature de la démocratie: est défectueux: comment Solon l'avoit rectifié à Athènes, I, 114. Ne doit point avoir lieu dans une aristocratie, I, 116.

Sortie du royaume. Devroit être permise à tous les sujets d'un prince despotique, II, 41 et suiv.

Soudans. Leur commerce, leurs richesses et leur force, après la chûte des Romains en Orient, II, 313.

Soufflet. Pourquoi est encore regardé comme un outrage qui ne peut se laver que dans le sang, III, 165.

Sourd. Pourquoi ne pouvoit pas tester, III, 105.

Souverains. Recette fort simple dont usent quelques uns pour prouver qu'il est bien aisé de gouverner, I, 174. Dans quel gouvernement le souverain peut être juge, I, 223 et suivantes.

Sparte. Peine fort singulière en usage dans cette république, I, 233.

Voyez Lacedemone.

Spartiates. N'offroient aux dieux que des choses communes, afin de les honorer tous les jours, III, 45. Voyez Lacedémone.

Spectacles. Révolutions qu'ils causerent à Rome par l'impression qu'ils faisoient sur le peuple, I, 384.

Spiritualité. Nous ne sommes guère portés aux idées spirituelles, et nous sommes fort attachés aux religions qui nous font adorer un être spirituel, III, 35 et suiv.

SPINOSA. Son système est contradictoire avec la religion naturelle, IV, 27.

Spinosisme. Quoiqu'il soit incompatible avec le déisme, le nouvelliste ecclésiastique les cumule sans cesse sur

la tête de M. de Montesquieu: preuves qu'il n'est ni spinosiste ni déiste, IV, 3 et suiv.

Stérilité des terres. Rend les hommes meilleurs, II, 157. Stoiciens. Leur morale étoit, après celle des chrétiens, la plus propre pour rendre le genre humain heureux: détail abrégé de leurs principales maximes, III, 13 et suiv. Nioient l'immortalité de l'ame. De ce faux principe ils tiroient des conséquences admirables pour la société, III, 24. L'auteur à loué leur morale; mais il a combattu leur fatalité, IV, 15 et suiv. Le nouvelliste les prend pour des sectateurs de la religion naturelle, tandis qu'ils étoient athées, IV, 27.

Subordination des citoyens aux magistrats. Donne de la force aux lois. — des enfants à leur père. Utile aux mœurs. — des jeunes gens aux vieillards. Maintient les mœurs, I, 170 et suiv.

Subsides. Ne doivent point, dans une aristocratie, mettre de différence dans la condition des citoyens, I, 180.

Substitutions. Pernicieuses dans une aristocratie, I, 184.
Sont utiles dans une monarchie, pourvu qu'elles ne soient permises qu'aux nobles, I, 185. Gênent le commerce, I, 186. Quand on fut obligé de prendre à Rome des précautions pour préserver la vie du pupille des embûches du substitué, II, 213 et suiv. Pourquoi étoient permises dans l'ancien droit romain, et non pas les fidéicommis, III, 106 et suiv. Quel étoit le motif qui les avoit introduites à Rome, III, 238 et suiv.

Substitutions pupillaires. Ce que c'est, II, 213.

Substitutions vulgaires. Ce que c'est, II, 213. En quel cas avoient lieu, II, 239.

Subtilité. Est un défaut qu'il faut éviter dans la composition des lois, III, 249.

Successions. Un père peut, dans une monarchie, donner

la plus grande partie de la sienne à un seul de ses enfants, I, 186. Comment sont réglées en Turquie, I, 197; - à Bantam, I, 196. - 1 Pégu, ibid b. Ap. partiennent au dernier des mâles chez les Tartares, dans quelques petits districts de l'Angleterre, et dans le duché de Rohan en Bretagne: raisons de cette loi, II, 170. Quand l'usage d'y rappeler la fille et les enfants de la fille s'introduisit parmi les Francs: motifs de ces rappels, II, 172 et suivantes. Ordre bizarre établi par la loi salique sur l'ordre des successions: raisons et source de cette bizarrerie, ibid. et suiv. Leur ordre dépend des principes du droit politique ou civil. et non pas des principes du droit naturel, III, 65 et suiv. Est-ce avec raison que Justinien regarde comme barbare le droit qu'ont les mâles de succéder au préjudice des filles? ibid. L'ordre en doit être fixé dans une monarchie, III, 87. Origine et révolutions des lois romaines sur cette matière, III, 100 et 118. en étendit le droit à Rome en faveur de ceux qui se prétoient aux vues des lois faites pour augmenter la population, III, 114 et suiv. Quand commencerent à ne plus être régies par la loi voconienne, III, 115. Leur ordre à Rome fut tellement changé sous les empereurs, qu'on ne reconnoît plus l'ancien, ibid. et suivantes. Origine de l'usage qui a permis de disposer, par contrat de mariage, de celles qui ne sont pas ouvertes, III, 426 et suiv.

Successions ab intestat. Pourquoi si bornées à Rome, et les successions testamentaires si étendues, III, 103.

Succession au trône. Par qui réglée dans les états despotiques, I, 196 et suivantes. Comment réglée en Moscovie, ibid. Quelle est la meilleure façon de la régler, ibid. et suiv. Les lois et les usages des différents pays la règlent différemment; et ces lois et usages, qui paroissent injustes à ceux qui ne jugent que sur les idées de leur pays, sont fondées en raison, III, 66. Ne doit pas se régler par les lois civiles, III, 88. Peut être changée, si elle devient destructrice du corps politique pour lequel elle a été établie, III, 95 et suiv. Cas où l'état en peut changer l'ordre, III, 96.

Successions testamentaires. Voyez Successions ab intestat. Suède. Pourquoi on y a fait des lois somptuaires, I, 263. Suez. Sommes immenses que le vaisseau royal de Suez porte en Arabie, II, 307.

Suffrages. Ceux d'un peuple souverain sont ses volontés, I, 109. Combien il est important que la manière de les donner dans une démocratie soit fixée par les lois, ibid. Doivent se donner différemment dans la démocratie et dans l'aristocratie, I, 112 et suiv. De combien de manières peuvent être donnés dans une démocratie, ibid. Comment Solon, sans gêner les suffrages par sort, les dirigea sur les seuls personnages dignes des magistratures, ibid. et suiv. Doivent-ils être publics ou secrets, soit dans une aristocratie, soit dans une démocratie? I, 114. Ne doivent point être donnés par le sort dans une aristocratie, I, 116.

Suicide. Est contraire à la loi naturelle et à la religion révélée. De celui des Romains: de celui des Anglais: peut-il être puni chez ces derniers? II, 84. Les Grecs et les Romains le punissoient, mais dans des cas différents, II, 239 et suiv. Il n'y avoit point de loi à Rome, du temps de la république, qui punit ce crime; il étoit même regardé comme une bonne action, ainsi que sous les premiers empereurs: les empereurs ne commencèrent à le punir que quand ils furent devenus aussi avares qu'ils avoient été cruels, ibid. La loi qui

punissoit celui qui se tuoit par foiblesse, étoit wicieuse, II, 239. Est-ce être sectateur de la loi naturelle que de dire que le suicide est en Angleterre l'effet d'une maladie? IV, 23.

Suions, nation germaine. Pourquoi vivoient sous le gouvernement d'un seul, I, 260.

Sujets. Sont portés, dans la monarchie, à aimer leur prince, II, 34.

Suisse. Quoiqu'on n'y paie point de tributs, un Suisse y paie quatre fois plus à la nation qu'un Turc ne paie au sultan, II, 55.

Suisses (ligues). Sont une république fédérative, et par la regardée en Europe comme éternelle, I, 312. Leur république fédérative est plus parfaite que celle d'Al-olemagne, I, 314.

Staltans. Ne sont pas obligés de tenir leur parole quand leur autorité est compromise, I, 139. Droit qu'ils prennent ordinairement sur la valeur des successions des genssidu peuple, I, 195. Ne savent être justes qu'en outrant la justice, III, 98.

Superstition. Excès monstrueux où elle peut porter, II, 6. Sa force et ses effets, II, 167. Est, chez les peuples barbares, une des sources de l'autorité des prêtres, II, 188. Toute religion qui fait consister le mérite de ses sectateurs dans des pratiques superstitieuses, autorise le désordre, la débauche et les haines, III, 19 et 27. Son luxe doit être réprimé: il est impie, III, 45.

Supplices. Conduite que les législateurs doivent tenir à cet égard, suivant la nature des gouvernements, 1, 231 et suiv. Leur augmentation annonce une révolution prochaine dans l'état, ibid. A quelle occasion celui de la roue a été inventé: n'a pas eu son effet:

pourquoi, I, 235. Ne doivent pas être les mêmes pour les voleurs que pour les assassins, I, 247. Ce que c'est, et à quels crimes doivent être appliqués, II, 7. Ne rétablissent point les mœurs; n'arrêtent point un mal général, II, 205.

Stireté du citoyen. Ce qui l'attaque le plus, II, 2: Peine que méritent ceux qui la troublent, II, 7.

Suzerain. Voyez Scigneur.

SYLLA. Établit des peines cruelles: pourquoi, I, 243 b.
Loin de punir, il récompensa les calomniateurs, II, 24.
Synode. Voyez Troyes.

Syracuse. Cause des révolutions de cette république, I, 285. Dut sa perte à la défaite des Athéniens, I, 287. L'ostracisme y fit mille maux, tandis qu'il étoit une chose admirable à Athènes, III, 238.

Syrie. Commerce de ses rois après Alexandre, II, 282. Système de Law. Fit diminuer le prix de l'argent, II, 338 d. A pensé ruiner la France, II, 355 et suiv. Occasionna une loi injuste et funeste, qui avoit été sage et juste du temps de César, III, 237.

Т.

TACITE, empereur. Loi sage de ce prince au sujet du crime de lèse-majesté, II, 23.

TACITE. Erreur de cet auteur prouvée, II, 374 et suiv. Son ouvrage sur les mœurs des Germains est court, parce que voyant tout, il abrège tout. On y trouve les codes des lois barbares, III, 260. Appelle comites ce que nous appelons aujourd'hui vassaux, III, 261 et 292.

Talion (la loi du). Est fort en usage dans les états despotiques: comment on en use dans les états modérés, 1, 250. Voyez Peine du talion. Tao. Conséquences affreuses qu'il tire du dogme de l'immortalité de l'ame, III, 25.

TARQUIN. Comment monta sur le trône: changement qu'il apporta dans le gouvernement: causes de sa chûte, I, 377. L'esclave qui découvrit la conjuration faite en sa faveur, fut dénonciateur seulement, et non témoin, II, 23.

Tartares. Leur conduite avec les Chinois est un modèle de conduite pour les conquérans d'un grand état, I, 345. Pourquoi obligés de mettre leur nom sur leurs flèches: cet usage peut avoir des suites funestes. II. 34. Ne lèvent presque point de taxes sur les marchandises qui passent, II, 54. Les pays qu'ils ont désolés se sont pas encore rétablis, II, 156. Sont barbares. et non sauvages, II, 161 et suiv. Leur servitude, II, 167 et suiv. Devroient être libres; sont cependant dans l'esclavage politique: raisons de cette singularité. ibid. Quel est leur droit des gens. Pourquoi, avant . des mœurs si douces entre eux, ce droit est si cruel. II. 169. La succession appartient chez eux au dernier des mâles: raisons de cette loi, II, 170. Ravages qu'ils ont faits dans l'Asie, et comment ils y ont détruit le commerce, II, 263 et suiv. Les vices de ceux de Gengis-kan venoient de ce que leur religion défendoit ce qu'elle auroit dû permettre, et de ce que leurs lois civiles permettoient ce que la religion auroit du défendre, III, 19. Pourquoi n'ont point de temple: pourquoi si tolérants en fait de religion, III, 38. Pourquoi peuvent épouser leurs filles, et non pas leurs mères, III, 79.

Taxes sur les marchandises. Sont les plus commodes et les moins onéreuses, II, 49. Il est quelquefois dangereux de taxer le prix des marchandises, II, 339 et

suiv. — sur les personnes. Dans quelle proportion doivent être imposées, II, 48. — sur les terres. Bornes qu'elles doivent avoir, II, 49.

Témoins. Pourquoi il en faut deux pour faire condamner un accusé, II, 4. Pourquoi le nombre de ceux qui sont requis par les lois romaines pour assister à la confection d'un testament, fut fixé à cinq, III, 105. Dans les lois barbares, autres que la salique, les témoins formoient une preuve négative complète, en jurant que l'accusé n'étoit pas coupable, III, 145. L'accusé pouvoit, avant qu'ils eussent été entendus en justice, leur offrir le combat judiciaire: quand et comment ils pouvoient le refuser, III, 176 et suivantes. Déposoient en public: abrogation de cet usage, III, 202 et suiv. La peine contre les faux témoins est capitale en France; elle ne l'est point en Angleterre: motifs de ces deux lois, III, 242.

Temples. Leurs richesses attachent à la religion, III, 37. Leur origine, *ibid*. Les peuples qui n'ont point de maisons ne bâtissent point de temples, III, 38. Les peuples qui n'ont point de temples ont peu d'attachement pour leur religion, *ibid*.

Terre. C'est par le soin des hommes qu'elle est devenue plus propre à être leur demeure, II, 159. Ses parties sont plus ou moins peuplées, suivant ses différentes productions, II, 393.

Terre salique. Ce que c'étoit chez les Germains, II, 171 et suiv. Ce n'étoit point des fiefs, II, 177 et suiv.

Terrain. Comment sa nature influe sur les lois, II, 153 et suiv. Plus il est fertile, plus il est propre à la monarchie, ibid.

Terres. Quand pouvent être également partagées entre les citoyens, I, 166. Comment doivent être partagées

entre les citoyens d'une démocratie, I, 171. Peuventelles être partagées également dans toutes les démocraties? I, 174. Est-il à propos, dans une république, d'en faire un nouveau partage, lorsque l'ancien est confondu? I, 257. Bornes que l'on doit mettre aux taxes sur les terres, II, 49. Rapport de leur culture avec la liberté, II, 155. Quelles sont les plus peuplées, II, 393. Leur partage fut rétabli à Rome par Servius Tullius, III, 102. Comment furent partagées dans les Gaules entre les barbares et les Romains, III, 266. Terres censuelles. Ce que c'étoit autrefois, III, 287 et suin.

Tertullien. Voyez Sénatus-consulte tertullien.

Testament. Les anciennes lois romaines sur cette matière n'avoient pour objet que de proscrire le célibat, II, 408 et suiv. On n'en pouvoit faire, dans l'ancienne Rome, que dans une assemblée du peuple: pourquoi, III, 104. Pourquoi les lois romaines accordoient-elles la faculté de se choisir par testament tel héritier que l'on jugeoit à propos, malgré toutes les précautions que l'on avoit prises pour empêcher les biens d'une famille de passer dans une autre, III, 103 et suivantes. La faculté indéfinie de tester fut funeste à Rome, ibid. Pourquoi, quand on cessa de les faire dans les assemblées du peuple, il fallut y appeler cinq témoins. III. 104 et suiv. Toutes les lois romaines sur cette matière dérivent de la vente que le testateur faisoit autrefois de sa famille à celui qu'il instituoit son héritier, III. 105. Pourquoi la faculté de tester étoit interdite aux sourds, aux muets et aux prodigues, ibid. Pourquoi le fils de famille n'en pouvoit pas faire, même avec l'agrément de son père, en la puissance duquel il étoit; III, 106. Pourquoi soumis chez les Romains

à de plus grandes formalités que chez les autres peuples, III, 106. Pourquoi devoit être conçu en paroles directes et impératives. Cette loi donnoit la faculté de substituer, mais ôtoit celle de faire des fidéi-commis, ibid. et suiv. Pourquoi celui du père étoit nul, quand le fils étoit prétérit; et valable, quoique la fille le fût, III, 107. Les parents du défunt étoient obligés autrefois en France d'en faire un à sa place, quand il n'avoit pas testé en faveur de l'église, III, 221. Ceux des suicides étoient exécutés à Rome, III, 240.

Testament in procinctu. Ce que c'étoit: il ne faut pas le confondre avec le testament militaire, III, 104 a et b. Testament militaire. Quand, par qui, et pourquoi il fut établi, III, 104. b.

Testament per æs et libram. Ce que c'étoit, III, 104 et 105 a.

Thébains. Ressource monstrueuse à laquelle ils eurent recours pour adoucir les mœurs des jeunes gens, I, 161.

THÉODORE LASCARIS. Injustice commise sous son règne sous prétexte de magie, II, 10.

Théodoric, roi d'Austrasie. Fit rédiger les lois des Ripuaires, des Bavarois, des Allemands et des Thuringiens, III, 118.

THÉODORIC, roi d'Italie. Comment adopte le roi des Hérules, II, 185. Abolit le combat judiciaire chez les Ostrogoths, III, 158.

THEODOSE, empereur. Ce qu'il pensoit des paroles criminelles, II, 20. Appela les petits-enfants à la succession de leur aïeul maternel, III, 117.

Théologie. Est-ce cette science ou la jurisprudence qu'il faut traiter dans un livre de jurisprudence? IV, 46.

Theologiens. Maux qu'ils ont faits au commerce, II, 317 et suivantes.

THÉOPHILE, empereur. Pourquoi ne vouloit pas, et ne devoit pas vouloir, que sa femme fit le commerce, II, 249.

THÉOPHRASTE. Son sentiment sur la musique, I, 158 et suiv.

THÉSÉE. Ses belles actions prouvent que la Grèce étoit encore barbare de son temps, III, 23 et suiv.

THIBAUT. C'est ce roi qui a accordé les coutumes de Champagne, III, 229.

THOMAS MORE. Petitesse de ses vues en matière de législation, III, 258.

Thuringiens. Simplicité de leurs lois: par qui furent rédigées, III, 119. Leurs lois criminelles étoient faites sur le même plan que les ripuaires, III, 145. Leur façon de procéder contre les femmes, III, 153.

TIBERE. Se donna bien de garde de renouveler les anciennes lois somptuaires de la république, à laquelle
il substituoit une monarchie, I, 261. Par le méme
esprit il ne voulut pas qu'on défendit aux gouverneurs
de mener leurs femmes dans les provinces, ibid. Par
les vues de la même politique, il manioit avec adresse
les lois faites contre l'adultère, I, 257. Abus énorme
qu'il commit dans la distribution des honneurs et des
dignités, I, 291 a. Attacha aux écrits la peine du
crime de lèse-majesté, II, 20. Raffinement de cruauté
de ce tyran, II, 22. Par une loi sage il fit que les
choses qui représentoient la monnoie, devinrent la
monnoie même, II, 334. Ajouta à la loi pappienne,
II, 410.

Timur. S'il eût été chrétien, il n'eût pas été si cruel, III, 7.

Toison d'or. Origine de cette fable, II, 273,

Tolerance. L'auteur n'en parle que comme politique, et

non comme théologien, III, 47. Les théologiens même distinguent entre tolérer une religion et l'approuver, ibid. Quand elle est accompagnée de vertus morales, elle forme le caractère le plus sociable, ibid. Quand plusieurs religions sont tolérées dans un état, on les doit obliger à se tolérer entre elles, III, 48. On doit tolérer les religions qui sont établies dans un état, et empêcher les autres de s'y établir. Dans cette règle n'est point comprise la religion chrétienne, qui est le premier bien, ibid. Ce que l'auteur a dit sur cette matière est-il un avis au roi de la Cochinchine pour fermer la porte de ses états à la religion chrétienne? IV, 43 et suiv.

Tonquin. Toutes les magistratures y sont occupées par des eunuques, II, 117. C'est le physique du climat qui fait que les pères y vendent leurs filles, et y exposent leurs enfants, II, 396.

Toulouse. Cette comté devint-elle héréditaire sous Charles Martel? III, 410 a.

Tournois. Donnèrent une grande importance à la galanterie, III, 168.

TRAJAN. Refusa de donner des rescripts: pourquoi, III, 256.

Traitants. Leur portrait, I, 396 et suiv. Comment regardés autrefois en France; danger qu'il y a de leur donner trop de crédit, ibid. Leur injustice détermina Publius Rutilius à quitter Rome, I, 397 et suiv. On ne doit jamais leur confier les jugements, I, 397. Les impôts qui donnent occasion au peuple de frauder, enrichissent les traitants, ruinent le peuple, et perdent l'état, II, 52. Tout est perdu lorsque leur profession, qui ne doit être que lucrative, vient à être honorée, II, 65. Les richesses doivent être leur unique récompense, ibid.

Traité. Ceux que les princes font par force sont aussi obligatoires que ceux qu'ils font de bon gré, III, 92. Traitres. Comment étoient punis chez les Germains, III, 303.

Tranquillité des citoyens. Comment les crimes qui la troublent doivent être punis, II, 7.

Transmigration. Causes et effets de celles de différents peuples, II, 155 et suiv.

Transpiration. Son abondance dans les pays chauds y rend l'eau d'un usage admirable, II, 79.

Travail. On peut, par de bonnes lois, faire faire les travaux les plus rudes à des hommes libres, et les rendre heureux, II, 99 et suiv. Les pays qui, par leurs productions, fournissent du travail à un plus grand nombre d'hommes, sont plus peuplés que les autres, II, 393. Est le moyen qu'un état bien policé emploie pour le soulagement des pauvres, II, 425.

Tresors. Il n'y a jamais, dans une monarchie, que le prince qui puisse en avoir un, II, 242. En les offrant à Dieu, nous prouvons que nous estimons las richesses, qu'il veut que nous méprisions, III, 46. Pourquoi, sous les rois de la première race, celui du roi étoit regardé comme nécessaire à la monarchie, III, 264.

Tribunal domestique. De qui il étoit composé à Rome. Quelles matières, quelles personnes étoient de sa compétence, et quelles peines il infligeoit, I, 270. Quand et pourquoi il fut aboli, I, 271.

Tribunaux. Cas où l'on doit être obligé d'y recourir dans les monarchies, I, 216. Ceux de judicature doivent être composés de beaucoup de personnes: pourquoi, I, 228. Sur quoi est fondée la contradiction qui se trouve entre les sonseils des princes et les tribunaux

Digitized by Google

tribunaux ordinaires, I, 228. Quoiqu'ils ne soient pas fixes dans un état libre, les jugements doivent l'être, I, 356.

Tribunaux humains. Ne doivent pas se régler par les maximes des tribunaux qui regardent l'autre vie, III, 75 et suiv.

Tribuns des légions. En quel temps et par qui furent réglés, I, 388 et suiv.

Tribuns du peuple. Nécessaires dans une aristocratie, I, 182. Leur établissement fut le salut de la république romaine, I, 188. Occasion de leur établissement, II, 31.

Tribus. Ce que c'étoit à Rome, et à qui elles donnérent le plus d'autorité. Quand commencerent à avoir lieu, I, 382 et suiv. et 385.

Tributs. Par qui doivent être levés dans une aristocratie, Doivent être levés, dans une monarchie, de facon que le peuple ne soit point foulé de l'exécution, 1. 186. Comment se levoient à Rome, II, 43 et suiv. Rapports de leur levée avec la liberté, ibidem. quoi et pour quels usages doivent être levés, II, 44. Leur grandeur n'est pas bonne par elle-même, ibid. Pourquoi un petit état, qui ne paie point de tributs, enclavé dans un grand qui en paie beaucoup, est plus misérable que le grand. Fausse conséquence que l'on a tirée de ce fait, 41, 49. Quels tributs doivent payer les peuples esclaves de la glèbe, ibid. et suiv. doivent être levés dans un pays où tous les particuliers sont citoyens, II, 48 et suiv. Leur grandeur dépend de la nature du gouvernement, II, 52 et suiv. Leur rapport avec la liberté, II, 55 et suto. Dans quels cas sont susceptibles d'augmentation, II, 56. Leur nature est relative au gouvernement, II, 57 et suiv. Quand

on abuse de la liberté pour les rendre excessifs, elle dégénère en servitude, et on est obligé de diminuer les tributs, II, 58 et suiv. Leur rigueur en Europe n'a d'autre cause que la petitesse des vues des ministres, ibid. Causes de leur augmentation perpétuelle en Europe, ihid. Les tributs excessifs que levoient les empereurs, donnèrent lieu à cette étrange facilité que trouvèrent les mahométans dans leurs conquêtes, II, 60. Quand on est forcé de les remettre à une partie du peuple, la remise doit être absolue, et ne pas être rejetée sur le reste du peuple. L'usage contraire ruine le roi et l'état, II, 62. La redevance solidaire des tributs entre les différents sujets du prince est injuste te pernicieuse à l'état, ibid. Ceux qui ne sont qu'accidentels, et qui ne dépendent pas de l'industrie, sont une mauvaise sorte de richesse, II, 329. Les Francs. n'en payoient aucun dans les commencements de la monarchie. Traits d'histoire et passages qui le prouvent, III, 277 et suivantes. Les hommes libres, dans les commencements de la monarchie française, tant Romains que Gaulois, pour tout tribut, étoient chargés d'aller à la guerre à leurs dépens. Proportions dans lesquelles ils supportoient ces charges, III, 281 et suiv.

Voyez Impôts, Taxes.

Tributum. Ce que signifie ce mot dans les lois barbares, III, 285 et suiv.

Triumvirs. Leur adresse à couvrir leur cruauté sous des sophismes, II, 27. Réussirent, parce que, quoiqu'ils eussent l'autorité royale, ils n'en avoient pas le faste, II, 191.

Troupes. Leur augmentation en Europe est une maladie qui mine les états, II, 60. Est-il avantageux d'en

avoir sur pied en temps de paix comme en temps de guerre? II, 60. Pourquoi les Grecs et les Romains n'estimoient pas beaucoup celles de mer, II, 202.

Troyes. Le synode qui s'y tint en 878, prouve que la loi des Romains et celle des Wisigoths existoient concurremment dans le pays des Wisigoths, III, 132.

Truste. Vovez In truste.

ż

Turcs. Cause du despotisme affreux qui règne chez eux, II, 47. N'ont aucune précaution contre la peste: pourquoi, II, 83. Le temps qu'ils prennent pour attaquer les Abyssins, prouve qu'on ne doit point décider par les principes de la religion ce qui est du ressort des lois naturelles, III, 69. La première victoire, dans une guerre civile, est pour eux un jugement de Dieu qui décide, III, 151.

Turquie. Comment les successions y sont réglées: inconvénients de cet ordre, I, 196. Comment le prince s'y assure la couronne, I, 197. Le despotisme en a banni les formalités de justice, I, 218 et suiv. La justice y est-elle mieux rendue qu'ailleurs? ibid. Droits qu'on y lève pour les entrées des marchandises, II, 54. Les marchands n'y peuvent pas faire de grosses avances, II, 58.

Tutele. Quand a commencé en France à être distinguée de la baillie ou garde, II, 184. La jurisprudence romaine changea sur cette matière à mesure que les moeurs changèrent, II, 213. Les moeurs de la nation doivent déterminer les législateurs à préférer la mère au plus proche parent, ou le plus proche parent à la mère, ibid.

Tuteurs. Étoient les maîtres d'accepter ou de refuser le combat judiciaire pour les affaires de leurs pupilles, III, 175.

Tyr. Nature de son commerce, II, 234 et suiv. et 237 Dut son commerce à la violence et à la vexation, ibid. Ses colonies, ses établissements sur les côtes de l'Océan, II, 265. Étoit rivale de toute nation commerçante, II, 281.

Tyrans. Comment s'élèvent sur les ruines d'une république, I, 184. Sévérité avec laquelle les Grecs les punissoient, II, 26.

Tyrannie. Les Romains se sont défaits de leurs tyrans, sans pouvoir secouer le joug de la tyrannie, I, 129. Ce que l'auteur entend par ce mot: routes par lesquelles elle parvient à ses fins, II, 85. Combien il y en a de sortes, II, 190.

Tyriens. Avantages qu'ils tiroient pour leur commerce de l'imperfection de la navigation des anciens, II, 265. Nature et étendue de leur commerce, ibid.

#### V.U.

VAISSEAU. Voyez Navires.

VALENTINIEN. Appela les petits-enfants à la succession de leur aïeul maternel, III, 117. La conduite d'Arbogaste envers cet empereur est un exemple du génie de la nation française, par rapport aux maires du palais, III, 356.

VALETTE (le duc DE LA). Condamné par Louis XIII en personne, I, 225.

Valeur réciproque de l'argent, et des choses qu'il signifie, II, 333 et suiv. L'argent en a deux, l'une positive, et l'autre relative: manière de fixer la relative, II, 343. Valeur d'un homme en Angleterre, II, 399.

NALOIS (M. DE). Erreur de cet auteur sur la noblesse des Francs, III, 338. VAMBA: Son histoire prouve que la loi romaine avoit plus d'autorité dans la Gaule méridionale que la loi gothe, III, 135.

Vanité. Augmente à proportion du nombre des hommes qui vivent ensemble, I, 256. Est très-utile dans une nation, II, 195. Les biens qu'elle fait, comparés avec les maux que cause l'orgueil, ibid.

VARUS. Pourquoi son tribunal parut insupportable aux Germains, II, 189.

Vassaux. Leur devoir étoit de combattre et de juger, III, 184. Pourquoi n'avoient pas tonjours dans leurs. justices la même jurisprudence que dans les justices' royales, ou même dans celles de leurs seigneurs suzerains, III, 196. Les chartres des vassaux de la couronne sont une des sources de nos coutumes de France. III, 229. Il y en avoit chez les Germains, quoiqu'il n'y cut point de fief: comment cela, III, 262. Différents noms sous lesquels ils sont désignés dans les anciens monuments, III, 292 et suiv. Leur origine, ibid. N'étoient pas comptés, au nombre des hommes libres dans les commencements de la monarchie, III, 294. Menoient autrefois les arrière-vassaux à la guerre, III, 295. On en distinguoit de trois sortes: par qui ils étoient menés à la guerre, III, 296. Ceux du roi étoient soumis à la correction du comte, III, 299. Étoient obligés, dans les commencements de la monarchie, à un double service; et c'est dans ce double service que l'auteur trouve l'origine des justices seigneuriales, ibid. et suiv. Pourquoi ceux des évêques et des abbés n'étoient pas menés à la guerre par le comte, III, 299. Les prérogatives de ceux du roi ont fait changer presque tous les aleux en fiefs: quelles étoient ces prérogatives, III, 363 et suiv. Quand

ceux qui tenoient immédiatement du roi commencerent à tenir médiatement, III, 409 et suiv.

Vasselage. Son origine, III, 261 et suiv.

Vénalité des charges. Est-elle utile? I, 211.

Vengeance. Etoit punie chez les Germains, quand celui qui l'exerçoit avoit reçu la composition, III, 306 et suivantes.

Penise. Comment maintient son aristocratie contre les nobles, I, 118. Utilité de ses inquisiteurs d'état, ibid. En quoi ils diffèrent des dictateurs romains, ibid. Sagesse d'un jugement qui y fut rendu entre un noble vénitien et un simple gentilhomme, I, 179, 2. commerce y est défendu aux nobles, I, 182. Il n'y a que les courtisanes qui puissent y tirer de l'argent des nobles, I, 259. On y a connu et corrigé par les lois les inconvéniens d'une aristocratie héréditaire, I. 289, . Pourquoi il y a des inquisiteurs d'état: diffétents tribunaux dans cette republique, I, 354. Pourroit plus aisément être subjuguée par ses propres troupes que la Hollande, I, 368. Quel étoit son commerce, II, 234 et suiv. Dut son commerce à la violence et à la vexation, II, 237. Pourquoi les vaisseaux n'y sont pas si bons qu'ailleurs, II, 268. Son commerce fut ruiné par la découverte du cap de Bonne-Espérance, II, 318. Loi de cette république contraîre à la nature des choses, III, 98, .

Vents alisés. Étoient une espèce de boussole pour les anciens, II, 285.

Vérité. Dans quel sens on en fait cas dans une monarchie, I, 145. C'est par la persuasion, et non par les supplices, qu'on la dôit faire recevoir, III, 54.

VERRES. Blamé par Cicéron de ce qu'il avoît suivi l'esprit plusôt que la lettre de la loi voconienne, III, 110. Vertu. Ce que l'auteux entend par ce mot; I; 133 et 151. Est nécessaire dans un état populaire: elle en est le principe, I, 127. Est moins nécessaire dans une monarchie que dans une république, I, 128. Exemples célèbres qui prouvent que la démocratie ne peut ni s'établir ni se maintenir sans vertu: l'Angleterre et Rome, I, 128. On perdit la liberté à Rome en perdant la vertu, I, 129. Étoit la seule force pour soutenir un état que les législateurs grecs connussent, ibid. Effets que produit son absence dans une république, ibid. Abandonnée par les Carthaginois, entraîna leur chûte, I, 130. Est moins nécessaire dans une aristocratie pour le peuple, que dans une démocratie, I, 111. Est nécessaire dans une aristocratie pour maintenir les nobles qui gouvernent, ibid. N'est point le principe du gouvernement monarchique, I, 133. Les vertus héroïques des anciens, inconnues parmi nous, inutiles dans une monarchie, ibid. Peut se trouver dans une monarchie, mais elle n'en est pas le ressort. I, 135. Comment on y supplée dans le gouvernement monarchique, ibid. N'est point nécessaire dans un état despotique, I, 138. Quelles sont les vertus en usage dans une monarchie, I, 144. L'amour de soimême est la base des vertus en usage dans une monarchie, ibid. Les vertus ne sont, dans une monarchie. que ce que l'honneur veut qu'elles soient, I, 147. Il n'y en a aucune qui soit propre aux esclaves, et par consequent aux sujets d'un despote, I, 149, Étoit le principe de la plupart des gouvernements anciens, I, 150. Combien la pratique en est difficile, I, 151. Ce que c'est dans l'état politique, I, 163. Ce que c'est dans un gouvernement aristocratique, I, 178. Quelle est celle d'un citoyen dans une république, I, 207.

Quand un peuple est vertueux, il faut peu de peines: exemples tirés des lois romaines, I, 234. Les femmes perdent tout en la perdant, I, 267. Elle se perd dans les républiques avec l'esprit d'égalité, ou par l'esprit d'égalité extrême, I, 282. Ne se trouve qu'avec la liberté hien entendue, I, 287. Réponse à une objection tirée de ce que l'auteur a dit, qu'il ne faut point de vertu dans une monarchie, IV, 78.

Vestales. Pourquoi on leur avoit accordé le droit d'enfants, II, 414.

Vicaires. Étoient, dans les commencements de la monarchie, des officiers militaires subordonnés aux comtes, III, 295.

Vices. Les vices politiques et les vices moraux ne sont pas les mêmes: c'est ce que doivent savoir les législateurs, II, 198.

Victoire (la). Quel en est l'objet, I, 104. C'est le christianisme qui empêche qu'on n'en abuse, II, 7 et suiv.

VICTOR AMÉDÉR, roi de Sardaigne. Contradiction dans sa conduite, I, 208.

Vie. L'honneur défend, dans une monarchie, d'en faire aucun cas, I, 148.

Vie future. Le hien de l'état exige qu'une religion qui n'en promet pas soit suppléée par des lois sévères et sévèrement exécutées, II, 18. Les religions qui ne l'admettent pas peuvent tirer de ce faux principe des conséquences admirables: ceux qui l'admettent en peuvent tirer des conséquences funestes, II, 24.

Vies des saints. Si elles ne sont pas véridiques sur les miracles, elles fournissent les plus grands éclaircisse, ments sur l'origine des servitudes de la glèbe et des fiefs, III, 275. Les mensonges qui y sont peuvent apprendre les mœurs et les lois du temps, parce qu'ils sont relatifs à ces mœurs et à ces lois, III, 317.

Vieillards. Combien il importe, dans une démocratie, que les jeunes gens leur soient subordonnés, I, 176, Leurs privilèges à Rome furent communiqués aux gens mariés qui avoient des enfants, II, 406. Comment un état bien policé pourvoit à leur subsistance, II, 426.

Vignes. Pourquoi furent arrachées dans les Gaules par Domitien, et replantées par Probus et Julien, II, 305. Vignobles. Sont beaucoup plus peuplés que les paturages

et les terres à bled: pourquoi, II, 393.

Vilains. Comment punis autrefois en France, I, 233.

Comment se battoient, III, 164. Ne pouvoient fausser la cour de leur seigneur, ou appeler de ses jugements. Quand commencèrent à avoir cette faculté, III, 198.

Villes. Leurs associations sont aujourd'hui moins nécessaires qu'autrefois, I, 312. Il peut y avoir plus de fêtes qu'à la campagne, III, 29.

Vin. C'est par raison de climat que Mahomet l'a défendu. A quel pays il convient, II, 79.

VINDEX. Esclave qui découvrit la conjuration faite en faveur de Tarquin. Quel rôle il joua dans la procédure, et quelle fut sa récompense. II, 23.

Viol. Quelle est la nature de ce crime, II, 6.

Violence. Est un moyen de rescision pour les particuliers; ce n'en est pas un pour les princes, III, 92.

VIRGINIE. Révolutions que causèrent à Rome son déshonneur et sa mort, I, 384. Son malheur affermit la liberté de Rome, II, 32.

Visir. Son établissement est une loi fondamentale dans un état despotique, I, 174. ULPIEN. En quoi faisoit consister le crime de lèse-majesté, II, 16.

Uniformité des lois. Saisit quelquefois les grands génies, et frappe infailliblement les petits, III, 257.

Union. Nécessaire entre les familles nobles dans une aristocratie, I, 184.

Vœux en religion. C'est s'éloigner des principes des lois civiles que de les regarder comme une juste cause de divorce, III, 73.

Vol. Comment puni en Chine quand il est accompagné de l'assassinat, I, 247. Ne devroit pas être puni de mort: pourquoi il l'est, II, 7 et suiv. Comment étoit puni à Rome. Les lois sur cette matière n'avoient nul rapport avec les autres lois civiles, III, 245 et suivantes. Comment Clotaire et Childebert avoient imaginé de prévenir ce crime, III, 295. Celui qui avoit été volé ne pouvoit pas, du temps de nos pères, recevoir sa composition en secret, et sans l'ordonnance du juge, III, 309.

Vol manifeste. Voyez Voleur manifeste.

Voleur. Est-il plus coupable que le receleur? III, 243. Il étoit permis à Rome de tuer celui qui se mettoit en défense: correctif que la loi avoit apporté à une disposition qui pouvoit avoir de si funestes conséquences, III, 248. Ses parents n'avoient point de composition quand il étoit tué dans le vol même, III, 309.

Voleur manifeste, et voleur non manifeste. Ce que c'étoit à Rome: cette distinction étoit pleine d'inconséquences, III, 245.

Volonté. La réunion des volontés de tous les habitants est nécessaire pour former un état civil, I, 105. Celle du souverain est le souverain lui-même, I, 109. Celle d'un despote doit avoir un effet toujours infaillible, I, 140.

Volsiniens. Loi abominable que le trop grand nombre d'esclaves les força d'adopter, II, 114.

Usages. Il y en a beaucoup dont l'origine vient du changement des armes, III, 166.

Usure. Est comme naturalisée dans les états despotiques: pourquoi, I, 201. C'est dans l'Évangile, et non dans · les réveries des scholastiques, qu'il en faut puiser les règles, II, 314. Pourquoi le prix en diminua de moitié lors de la découverte de l'Amérique, II, 238 et suiv. Il ne faut pas la confondre avec l'intérêt: elle s'introduit nécessairement dans les pays où il est défendu de prêter à intérêt, II, 369 et suiv. Pourquoi - l'usure maritime est plus forte que l'autre, II, 370. Ce qui l'a introduite et comme naturalisée à Rome, II, 171. Son taux dans les différents temps de la république romaine: ravages qu'elle fit, ibid. et suivantes. Sur quelle maxime elle fut réglée à Rome après la destruction de la république, II, 380. Justification de l'auteur par rapport à ses sentiments sur cette matière, IV, si et suiv. - par rapport à l'érudition, IV, 60 et suiv. Usage des Romains sur cette matière. IV. · 61.

Usurpateurs. Ne peuvent réussir dans une république fédérative, I, 313.

### W.

WARNACHAIRE établit, sous Clotaire, la perpétuité et l'autorité des maires du palais, III, 344.

Wisigoths. Singularité de leurs lois sur la pudeur: elles venoient du climat, II, 87. Les filles étoient capables chez eux de succéder aux terres et à la couronne, II, 178. Pourquoi leurs rois portoient une longue chevelure, ibid. Motifs des lois de ceux d'Espagne au sujet

des donations à cause de noces, II, 214. Loi de ces barbares qui détruisoit le commerce, II, 312. Autre · loi favorable au commerce, II, 313. Loi terrible de ces peuples touchant les femmes adultères, III, 91. Ouand et pourquoi firent écrire leurs lois, III, 110. Pourquoi leurs lois perdirent de leur caractère, III. 120. Le clergé refondit leurs lois, et v introduisit les peines corporelles, qui furent toujours inconnues dans les autres lois barbares, auxquelles il ne toucha point, III. 120 et suiv. C'est de leurs lois qu'ont été tirées toutes celles de l'inquisition; les moines n'ont fait que les copier, III, 122. Leurs lois sont idiotes et n'atteignent, point le but; frivoles dans le fond, et gigantesques dans le style, ibid. Différence essentielle entre leurs lois et les lois saliques, III, 124 et suiv. Leurs coutumes furent rédigées par ordre d'Euric. III. 127-Pourquoi le droit romain s'étendit, et eut une si grande autorité chez eux, tandis qu'il se perdoit peu à peu chez les Francs, ibid. et suiv. Leur loi ne leur donnoit dans leur patrimoine aueun avantage civil sur les Romains, III, 129. Leur loi triompha en Espagne, et le droit romain s'y perdit, III, 134. Loi cruelle de ces peuples, III, 256. S'établirent dans la Gaule natbonnaise: ils y portèrent les moeurs germaines, et de là les fiefs dans ces contrées, III, 265 et 267.

Wolgusky. Peuples de la Sibérie; n'ont point de prêtres, et sont barbates, III, 40 ct suiv.

### X.

XENOPHON. Regardoit les arts comme la source de la corruption du corps, I, 158. Sentoit la nécessité de nos juges-consuls, II, 248. En parlant d'Athènes, semble parler de l'Angleterre, II, 271.

Y.

TNCA (P) ATHUALPA. Traitement cruel qu'il reçut des Espagnols, III, 94.

Yvrognerie. Raisons physiques du penchant des peuples du nord pour le vin, II, 72. Est établie par toute la terre en proportion de la froideur et de l'humidité du climat, II, 79. Pays où elle doit être sévèrement punie; pays où elle peut être tolérée, II, 80.

Z.

Zacharie. Faut-il en croire le père le Cointe, qui nie que ce pape ait favorisé l'avènement des Carlovingiens à la couronne? III, 383.

ZÉNON. Nioit immortalité de l'ame; et de ce faux principe il tiroit des conséquences admirables pour la société, III, 24.

ZOROASTRE. Avoit fait un précepte aux Perses d'épouser leur mère préférablement, III, &r.

ZOSIME. A quel motif il attribuoit la conversion de Constantin, III, 16.

### FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.

# TABLE DES MATIÈRES

### CONTENUES

# DANS CE QUATRIEME VOLUME.

| Défense de l'esprit des lois. page      | 1          |
|-----------------------------------------|------------|
| Première partie.                        | 3          |
| Seconde partie.                         |            |
| Idée générale.                          | 29         |
| Des conseils de religion.               | 33         |
| De la polygamie.                        | 35         |
| Climat.                                 | 41         |
| Tolérance.                              | 43         |
| Célibat.                                | 46         |
| Erreurs particulières du critique.      | 48         |
| Mariage.                                | <b>5</b> 0 |
| Usure.                                  | 51         |
| Troisième partie.                       | 66         |
| ÉCLAIRCISSEMENTS SUR L'ESPRIT DES LOIS. | 76         |
| REMERCIEMENT SINCÈRE A UN HOMME         |            |
| CHARITABLE, attribué à Voltaire.        | 80         |
| TABLE DES MATIÈRES CONTENUES DANS       |            |
| L'ESPRIT DES LOIS ET DANS LA            |            |
| DÉFENSE.                                | 87         |

# FIN DU TOME QUATRIÈME.

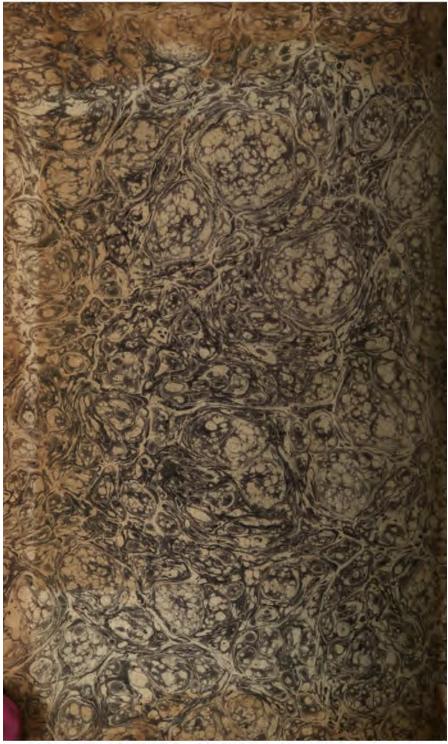

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below. A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time. Please return promptly. DUE JAN 10 40 Digitized by G

